

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

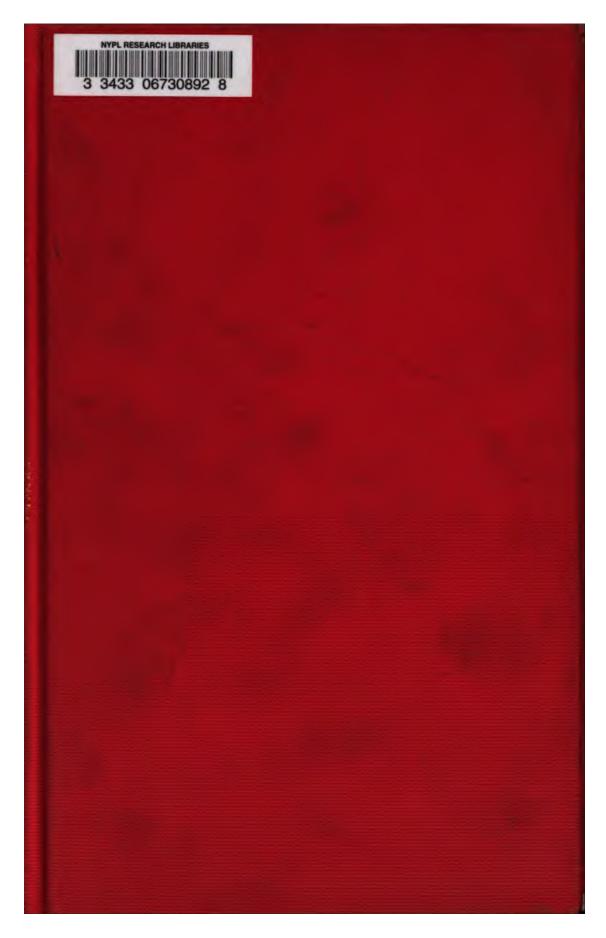



D.



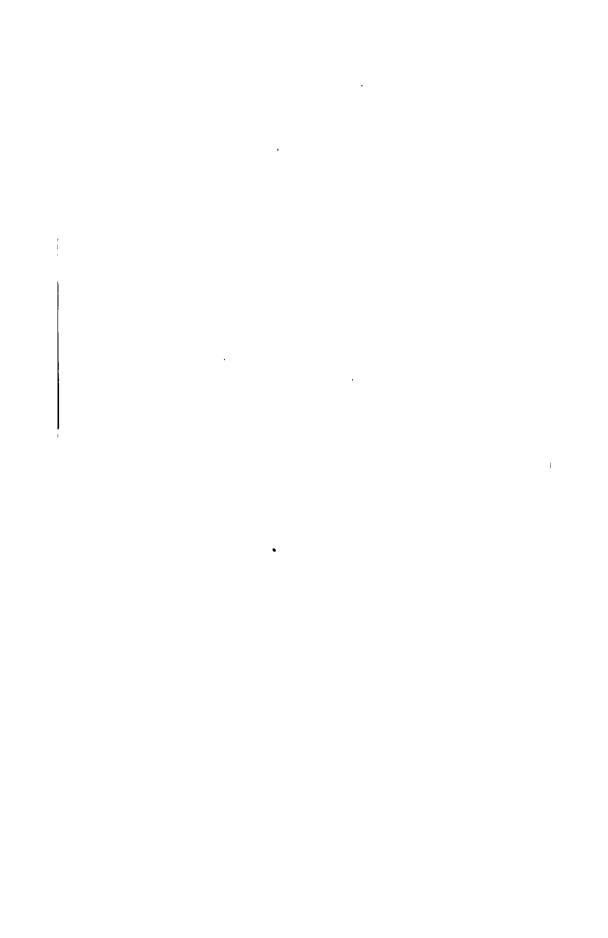

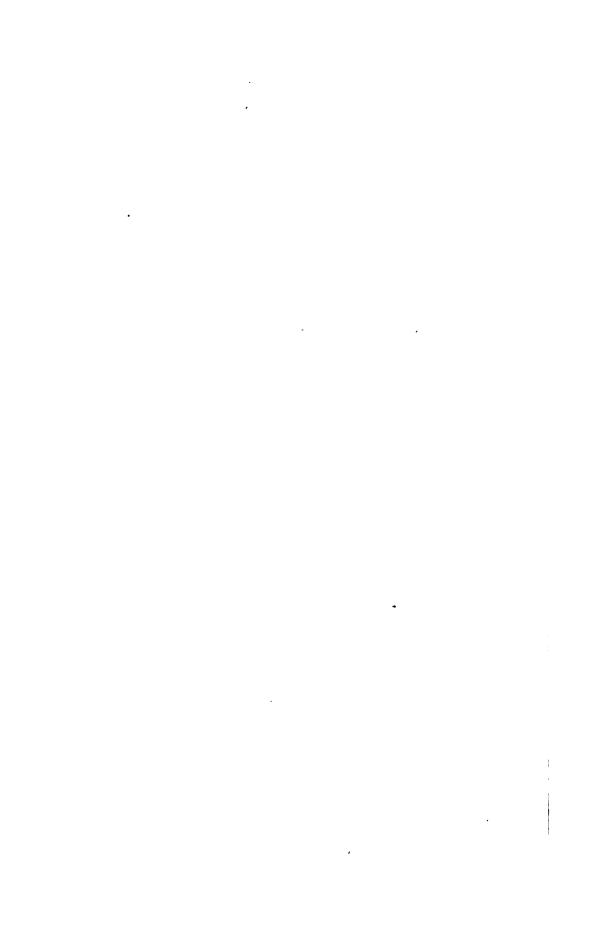

DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET, RUE DE VAUGIRARD, N° 9.



to some factors of the Bulleter

. .



TOATRI LA TOO SEE BOKEN

.

•

1

### **OEUVRES COMPLÈTES**

DE M. LE VICOMTE

# DE CHATEAUBRIAND,

MEMBRE DE L'ACADÉMIE FRANÇOISE.



TOME VINGT-CINQUIÈME.

MÉLANGES HISTORIQUES.



PARIS.

POURRAT FRÈRES, ÉDITEURS.

M. DCCC. XXXVI.

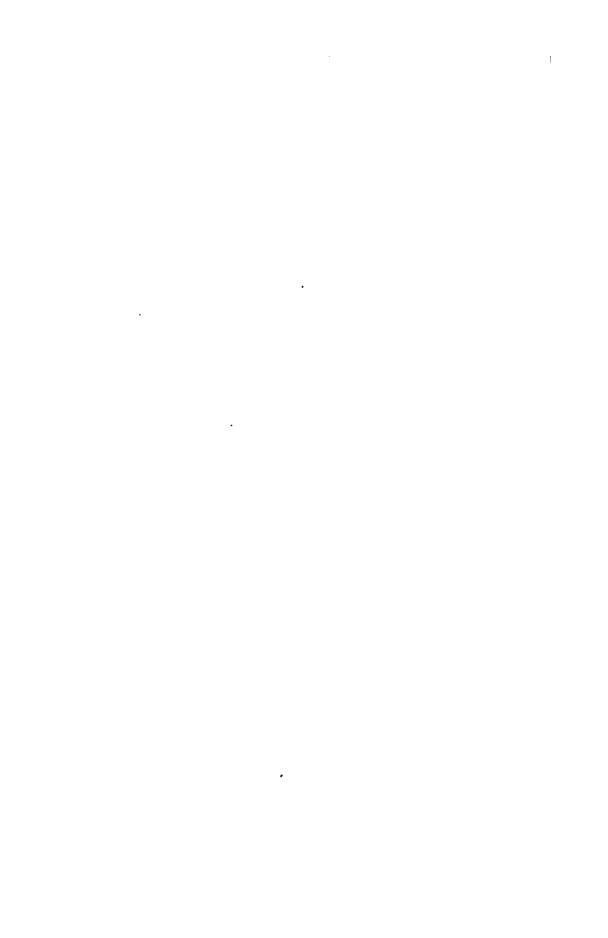

## MÉLANGES HISTORIQUES.

MELLHOES EISTOR

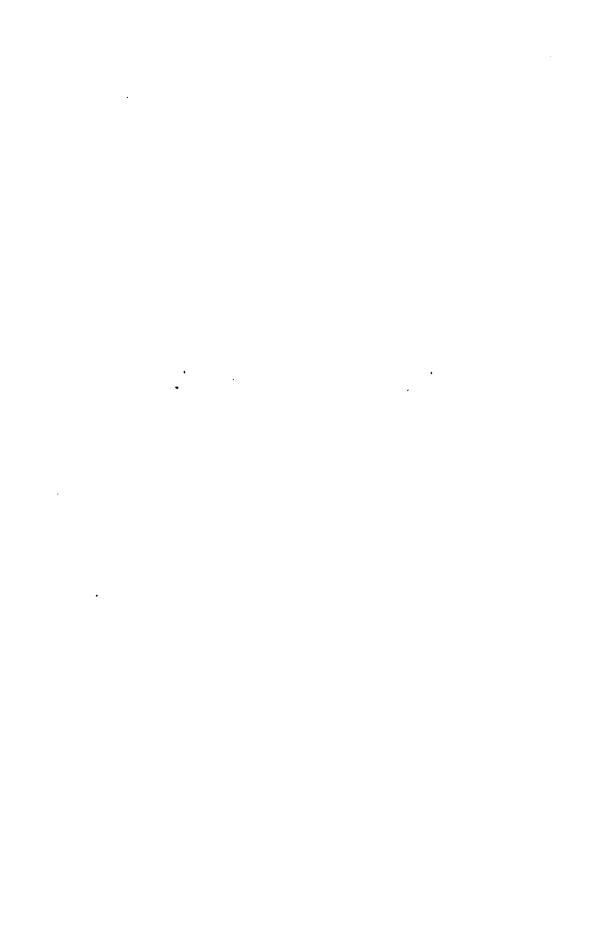

### PRÉFACE.

Mes ouvrages historiques se composent de l'Essai sur les Révolutions, des Mémoires touchant la vie et la mort de Mr le duc de Berry, de quelques articles nécrologiques, d'une Notice sur la Vendée, et de mes Discours servant d'introduction à l'Histoire de France: ceux-ci formeront la base de mon Histoire de France proprement dite.

Ce n'est pas que dans mes ouvrages littéraires et dans mes Voyages on ne trouve des morceaux d'histoire, entre autres le dernier chapitre sur l'avenir des nations, dans le Génie du Christianisme, et la Mort de saint Louis, dans l'Itinéraire; mais ces morceaux ne sont point isolés, et ne peuvent être publiés à part.

C'est à la tête de mes Discours d'introduction à l'Histoire de France que je placerai ma Préface générale sur l'Histoire. Je n'ai donc que quelques mots à dire ici du volume que je donne maintenant au public.

Ce volume contient, avec l'Histoire de la Vie de Mr le duc de Berry, l'écrit intitulé: Le Roi est mort, vive le Roi! la Notice sur la Vendée; les articles nécrologiques sur le général Nansouty, MM. de La Harpe, Saint-Marcellin et de Fontanes, enfin, une sorte de traité de politique historique: De la Restauration, etc. Lorsque je déplorois la perte de M. de Saint-Marcellin, et que j'essayois de consoler l'amitié, je ne me croyois pas appelé à parler sitôt après sur le tombeau de M. de Fontanes: voilà ce que c'est que de vivre.

La mémoire de Me le duc de Berry, de ce prince qui encourageoit les talents, qui honoroit la vertu militaire, cette auguste mémoire ne sera point offensée que j'aie placé, comme sous sa protection, la mémoire de deux hommes illustres dans les lettres, celle d'un général célèbre, celle d'un jeune soldat malheureux, et le souvenir de cette Vendée, la France des Bourhons, quand il n'y avoit plus pour eux d'autre France.

J'ai représenté la famille royale dans des jours de douleur; les peintres ne manqueront pas pour les jours de prospérité : si mes portraits ne sont pas ceux d'un maître. ils sont du moins ressemblants. Monsieur, aujourd'hui le ROI, n'est-il pas toujours le prince dont la conscience n'a rien à cacher à la terre? Me le duc d'Angoulème, aujourd'hui Me le dauphin, n'est-il pas toujours ce juste sur la foi duquel on peut se reposer? La gloire qu'il a ajoutée à sa vie n'a pas changé le chrétien. MADAME, aujourd'hui madame la dauphine, a-t-elle cessé d'être la femme représentée par ces traits : «Que lui importent les périls? est-il une douleur «qui puisse se passer d'elle, une adversité qui l'ait jamais ofait reculer? Madame est accoutumée à regarder la révo-«lution en face : ce n'étoit pas la première fois que la fille «de Louis XVI et de Marie-Antoinette prenoit soin d'un « frère mourant.»

J'ai reçu, pour un travail trop au-dessous du sujet, une récompense que j'estime plus que tous les honneurs de la terre: la mère de M<sup>er</sup> le duc de Bordeaux, cette jeune princesse, le charme et l'amour de la France, a enseveli les Mémoires avec le noble cœur qui fut percé du poignard : que n'ai-je pu le ranimer!

L'écrit 1 où j'ai exprimé les regrets et les espérances de la France, devoit naturellement se placer ici comme une page historique. En déplorant avec la patrie la mort du vénérable auteur de la Charte, je déplore celle de mon bienfaiteur.

<sup>&</sup>quot;Le Roi est mort : rive le Roi!

Des pièces justificatives importantes ont été jointes aux Mémoires sur M<sup>e</sup> le duc de Berry: ce sont des lettres de Louis XVIII, de Charles X, de M<sup>e</sup> le dauphin, de M<sup>e</sup> le duc de Berry, de M<sup>e</sup> le prince de Condé, et un fragment de journal inédit.

Depuis plusieurs années, on a bien voulu me faire passer des réclamations très justes, ou des documents très précieux relatifs à ma Notice sur la Vendée. J'aurois voulu y faire droit, j'aurois voulu nommer tout le monde; mais cela m'a été impossible: une Notice n'est point un ouvrage complet. Si jamais je puis conduire mon Histoire de France jusqu'à l'époque de la révolution, je réparerai les omissions auxquelles m'ont forcé les limites étroites d'un premier essai.

Depuis la restauration, on a beaucoup affecté de parler des Stuarts; entendant leur nom retentir sans cesse à la tribune, j'ai voulu savoir ce qu'il en falloit croire.

L'Essai historique prouve que je m'étois autrefois occupé du règne de Charles Ier; j'en avois même écrit l'histoire complète. J'ai relu attentivement les mémoires latins et anglois des contemporains sur la matière: les historiens de nos jours, MM. Guizot, Lingard, Mazure, ont éclairé ma marche et ajouté à mon instruction; j'ai déterré quelques pièces peu connues. De tout cela il est résulté, non une histoire des Stuarts que je ne voulois pas faire, mais une sorte de traité où les faits n'ont été placés que pour en tirer des conséquences politiques. Tantôt la narration est courte lorsque aucun sujet de réflexions ne se présente; ou qu'on n'est pas attaché par l'intérêt des événements; tantôt elle est longue quand les réflexions en sortent avec abondance, ou quand les événements sont pathétiques. Il n'y a personne qui n'ait lu quelque récit de la mort de Charles 1er; j'ose croire que de petits détails négligés des historiens frapperont les lecteurs dans la Politique historique; ils verront, par exemple, sur les anneaux scellés à l'échafaud, sur les deux hommes masqués, etc., des renseignements qui se trouvent consignés au procès des régicides, et qui ajoutent à l'épouvante de la scène.

J'ai tâché de faire sentir les principales ressemblances et différences des deux révolutions, de la révolution de 1640 et de 1688, et de la révolution de 1789 et de 1814. Je me suis proposé de signaler les écueils, afin d'en rendre l'évitée plus facile; mais l'homme pervertit souvent les choses à son usage, et quand on lui croit offrir des leçons on ne lui fournit que des exemples.

Voyez, tome XIII de la Collection, Les quatre Stuarts, page 153 et suivantes.



## MÉMOIRES,

LETPRES ET PIÈCES AUTHENTIQUES

### TOUCHANT LA VIE ET LA MORT

DE S. A. R. MONSEIGNEUR

CHARLES-FERDINAND D'ARTOIS,

FILS DE FRANCE,

DUC DE BERRY.

MICHELLA

PARTY OF THE PERSONS P.

- -

PULL US STREET,

### **AVERTISSEMENT**

### DE LA PREMIÈRE ÉDITION.

Les Mémoires ont été composés sur les documents originaux les plus précieux : on le verra suffisamment par les pièces citées ou rapportées en entier dans l'ouvrage. Plusieurs personnes, que nous n'avons pas l'honneur de connoître, ont bien voulu aussi nous envoyer des renseignements dont nous nous empressons de les remercier. Quant aux ouvrages imprimés, nous avons fait usage de l'excellent recueil connu sous le nom de Mémoires pour servir à l'histoire de la maison de Condé. L'ouvrage de M. le marquis d'Ecquevilly, Campagnes du corps sous les ordres de S. A. S. Mr le prince de Condé, nous a fourni une suite de dates et de faits exacts. Nous avons de plus consulté le Moniteur, les journaux et divers écrits qui ont paru en France, en Angleterre et en Allemagne. Enfin, nous avons lu avec attention tout ce que le zèle et le talent ont dernièrement publié sur la vie et la mort de MF le duc de Berry. Ces Mémoires serviront aux historiens qui voudront un jour écrire sur les affaires de notre temps, et, dès à présent, ils appren-

### AVERTISSEMENT.

. 10

dront à ceux qui peuvent l'ignorer ce que faisoient les Bourbons à une époque où la révolution cherchoit à justifier ses crimes par des calomnies, pour faire ensuite de ses calomnies le prétexte de ses crimes.



### **MÉMOIRES**

SUR S. A. R. MONSEIGNEUR

### LE DUC DE BERRY.

### PREMIÈRE PARTIE.

VIE DE Mes LE DUC DE BERRY HORS DE FRANCE.

### LIVRE PREMIER.

ÉDUCATION ET ÉMIGRATION DU PRINCE : 6A VIE MILITAIRE JUSQU'A LA RETRAITE DE L'ARMÉE DE CONDÉ EN POLOGNE.

### CHAPITRE PREMIER.

Exposition.

la splendeur de la monarchie. Le régent laissa perdre les mœurs: prince brave et voluptueux qui ne permettoit pas qu'on troublât ses plaisirs, et qui du moins savoit maintenir la paix à la longueur de son épée. Sous Louis XV, l'ordre naturel des choses se dérangea: la médiocrité passa dans les hommes d'État, la supériorité dans les hommes privés. Il n'y eut plus d'histoire de France au dehors: elle se renferma toute dans le cabinet des

ministres, le salon des maîtresses, la société des gens de lettres. Les vanités, principes des crimes parmi nous, s'exaltèrent. La mollesse de la vie contrastoit avec l'apreté des doctrines : la monarchie tournoit à la république, parce que la licence des mœurs amenoit l'indépendance des opinions. La France fut enfin jetée par la révolution dans un abîme où elle a vécu trente ans. Elle eût été dévorée dans cette fosse aux lions, si elle ne se fût cachée derrière la vertu de quelques justes issus du sang des rois.

Nous ne doutons point que nous n'ayons été rachetés par le mérite des enfants de saint Louis : quand le sang des Bourbons a cessé de couler pour notre gloire, il a coulé pour notre salut. Un nouvel holocauste vient d'être offert. Les générations présentes, accoutumées aux meurtres, se souviennent encore de l'assassinat de Henri IV; mais par-delà le couteau de Ravaillac, elles ne connoissent plus rien. Veulent-elles néanmoins se faire une idée de la grandeur du dernier sacrifice; veulent-elles apprendre tout ce qui a été immolé dans la personne de M<sup>er</sup> le duc de Berry, il faut qu'elles connoissent la race du prince.

### CHAPITRE II.

#### Des Bourbons.

Saint Louis eut six fils. L'aîné, Philippe-le-Hardi, lui succéda, et sa postérité occupa le trône jusqu'à la mort de Henri III. Le dernier des fils de saint Louis, Robert, comte de Clermont, épousa Béatrix de Bourgogne, fille unique de Jean de Bourgogne et d'Agnès de Bourbon: celle-ci étoit l'héritière de la branche aînée des sires de Bourbon, ancienne lignée dite des Archambaults, d'où sortit, par Guillaume de Dampierre, la seconde maison des comtes de Flandre.

Charles-le-Bel érigea en duché-pairie le comté de Bourbon pour Louis I<sup>er</sup>, comte de Bourbon, fils ainé de Robert. Charles obligea Louis à quitter le nom de Clermont pour prendre celui de Bourbon, parce qu'il vouloit réunir à la couronne la terre de Clermont où il étoit né, laquelle terre avoit été donnée par saint Louis à son fils Robert. Philippe de Valois rendit le comté de Clermont aux descendants de Robert; mais le nom de Bourbon resta à cette branche royale. Dans les lettres d'érection du duché de Bourbon par Charles-le-Bel, on lit ces paroles prophétiques : « Le roi a érigé en duché- pairie le comté de Bourbon, en considération des « richesses, des services et de la générosité des « princes de cette maison. Comme ils sont du sang

« royal, il se tient honoré de leur élévation, et il « espère que ses successeurs seront soutenus par la « grandeur de ces princes. »

Ainsi Dieu, partageant les enfants de Robert-le-Fort, dans la personne de saint Louis, en deux familles, donna le sceptre à l'une, et mit l'autre en réserve dans un rang moins élevé pour y conserver ces vertus qui s'usent quelquefois sur le trône. Sujets avant d'être rois, les Bourbons moururent pour les François avant que les François mourussent pour eux: Pierre de Bourbon fut tué à la journée de Poitiers. Louis de Bourbon à celle d'Azincourt, François de Bourbon à celle de Sainte-Brigide, Antoine de Bourbon au siège de Rouen. Les femmes de cette famille donnèrent de grands monarques à la France, en attendant le règne de la lignée masculine: Marguerite de Bourbon, duchesse de Savoie, fut l'aieule de François 1er. Lorsque les Bourbons, alliés à plus de huit cents familles militaires, eurent reçu tout ce qu'il y avoit d'héroïque dans le sang françois, la Providence fit paroître Henri IV et les Condé.

### CHAPITRE III.

Grandeur de la Maison de France.

Quand il n'y auroit dans la France que cette Maison de France dont la majesté étonne, encore pourrions-nous, en fait de gloire, en remontrer à

toutes les nations, et porter un défi à l'histoire. Les Capets régnoient lorsque tous les autres souverains de l'Europe étoient encore sujets. Les vassaux de nos rois sont devenus rois: les uns ont conquis l'Angleterre, les autres ont régné en Écosse; ceuxci ont chassé les Sarrasins de l'Espagne et de l'Italie, ceux-là ont formé les États de Portugal, de Naples et de Sicile. La Navarre et la Castille, les trônes de Léon et d'Aragon, les royaumes d'Arménie, de Constantinople et de Jérusalem ont été occupés par des princes du sang capétien. En 1380, plus de quinze branches composoient la Maison de France, et cinq monarques de cette Maison régnoient ensemble dans six monarchies diverses, sans compter un duc de Bretagne et un duc de Bourgogne. En tout, une seule famille a produit cent quatorze souverains: trente-six rois de France depuis Eudes jusqu'à Louis XVIII; vingt-deux rois de Portugal, onze rois de Naples et de Sicile, quatre rois de toutes les Espagnes et des Indes, trois rois de Hongrie, trois empereurs de Constantinople, trois rois de Navarre de la branche d'Evreux, et Antoine de la maison de Bourbon, dix-sept ducs de Bourgogne de la première et de la seconde maison, douze ducs de Bretagne, deux ducs de Lorraine et de Bar. Il faut se représenter dans cette nation, plutôt que dans cette famille de rois, une foule de grands hommes: ces souverains nous ont transmis leurs noms avec des titres que la postérité a reconnus authentiques : les uns sont appelés auguste, saint, pieux, grand, courtois, hardi, sage, victorieux, bien-aimé; les autres, père du peuple, père des lettres. « Comme il est écrit par blâme, dit un « vieil historien¹, que tous les bons roys seroient « aisément pourtraits en un anneau, les mauvais « roys de France y pourroient mieux, tant le nombre « en est petit! » Sous la famille royale, les ténèbres de la barbarie se dissipent, la langue se forme, les lettres et les arts produisent leurs chefs-d'œuvre nos villes s'embellissent, nos monuments s'élèvent, nos chemins s'ouvrent, nos ports se creusent, nos armées étonnent l'Europe et l'Asie, et nos flottes couvrent les deux mers. Ajoutez plus de mille ans d'antiquité à cette race : hé bien! la révolution a livré tout cela au couteau de Louvel!

### CHAPITRE IV.

Naissance et enfance de monseigneur le duc de Berry.

La France pleurera long-temps M<sup>p</sup> le duc de Berry; elle peut dire de lui ce que Plutarque dit de Philopæmen par rapport à la Grèce: « La Grèce « l'aima singulièrement comme le dernier homme « de vertus qu'elle eût porté dans sa vieillesse. » Il naquit à Versailles le 24 janvier 1778. Il eut pour père Charles-Philippe de France, comte d'Artois, aujourd'hui MONSIEUR, frère du roi, et pour mère Marie-Thérèse de Savoie. Son frère ainé, Louis-

Du TILLET, Recueil des Rois de France.

Antoine de France, duc d'Angoulème, étoit né à Versailles le 6 août 1775, et avoit par conséquent deux ans six mois dix-huit jours plus que lui.

M<sup>st</sup> le duc de Berry eut pour gouvernante M<sup>me</sup> la comtesse de Caumont. La première enfance du prince fut pénible. À l'âge de cinq ans et demi, il fut remis à la garde de M. le duc de Sérent, qui déjà exerçoit la charge de gouverneur de M<sup>st</sup> le duc d'Angoulème. Ce respectable vieillard se consoloit encore, il y a quelques mois, d'avoir perdu ses deux fils dans les guerres de Bretagne, en voyant prospérer les deux autres fils qu'il avoit élevés pour la France: il ne se console plus aujourd'hui.

Les princes allèrent s'établir pour leur éducation à Beauregard: c'étoit un château où l'on voyoit un de ces grands bois de tout temps réservés en France pour l'ornement des maisons de campagne. Ce château et ces jardins existent encore, ainsi qu'une pièce d'eau à laquelle les enfants de France ont travaillé.

Ce fut dans cette solitude, tout auprès des pompes de Versailles, qui devoient bientôt cesser, que M. le duc de Sérent prépara sans le savoir, contre les rigueurs de l'infortune, ceux qu'il ne croyoit avoir à défendre que des séductions de la prospérité. Les sous-gouverneurs des jeunes princes furent MM. de Buffevent, de la Bourdonnaye et d'Arbouville. Ils eurent pour sous-précepteurs l'abbé Marie, savant dans les mathématiques, et l'abbé Guénée,

<sup>\*</sup> Arbores quæ ab antiquo servatæ et fotæ fuerunt, propter decorum et amænitatem maneriorum. (Ordon. des rois de France.)

qui a su tourner contre Voltaire l'arme avec laquelle ce beau génie attaquoit la religion. Les illustres élèves revenus en France n'ont point oublié leurs précepteurs: après vingt-cinq ans d'exil et la chute d'un empire, ils se sont rappelé, au milieu de tant de souvenirs, l'homme de bien dont ils reçurent les leçons. Ces pieux disciples ont fait ériger à Fontainebleau, où l'abbé Guénée est mort, un monument à sa mémoire: il étoit touchant de les voir soutenir d'une main le trône rétabli, et de l'autre élever la tombe de leur humble maître.

### CHAPITRE V.

Traits de l'enfance du prince.

Les deux frères montrèrent des inclinations différentes: Ms le duc d'Angoulème avoit un penchant décidé pour les sciences, Ms le duc de Berry pour les arts. Celui-ci offroit comme un mélange de l'esprit des Bourbons et des Valois: par sa mère et par ses aïeules, il tenoit quelque chose du génic de l'Italie.

On raconte mille traits ingénieux de son enfance. Il étoit fougueux comme l'élève de Fénelon, mais plein de saillies d'esprit et d'effusions de cœur. « Si « fut enfant plaisant de visage, et assez coulouré. « Si étoit avenant, joyeux en tous ses enfantibles « faicts 1. » On lut un jour au petit prince quelques

<sup>·</sup> Mémoires de Boucicaut.

scènes du Misanthrope; le lendemain un des maîtres composa une fable: la morale de cette fable étoit que M<sup>sr</sup> le duc de Berry n'apprenoit rien, et ne se souvenoit point de ses lectures. Le maître, ayant fini, demanda à Son Altesse royale ce qu'elle pensoit de ce morceau. L'enfant repartit brusquement:

#### · Franchement, il est bon à mettre au cabinet. »

Un M. Rochon, maître d'écriture des jeunes princes, avoit éprouvé une perte considérable causée par un incendie. Mer le duc de Berry pria son gouverneur de lui donner vingt-cinq louis pour le pauvre Rochon. M. le duc de Sérent y consentit, mais à condition que le prince satisferoit son maître pendant quinze jours, sans lui parler des vingt-cinq louis. Voilà Monseigneur à l'ouvrage : il trace de grandes lettres, le moins de travers possible. Rochon s'émerveille à ce changement subit, et ne cesse d'applaudir à son élève. Les quinze jours se passent: Mer le duc de Berry reçoit les vingt-cinq louis, et les porte triomphant à Rochon. Celui-ci, ne sachant si le gouverneur consentoit à cette générosité, refuse de recevoir l'argent. L'enfant insiste; le maître se défend. L'impatience saisit le jeune prince, qui s'écrie en jetant les vingt-cinq louis sur la table : « Prenez-les, ils m'ont coûté assez cher : c'est pour cela que j'écris si bien depuis quinze jours!»

### CHAPITRE VI.

Émigration de monseigneur le duc d'Angoulème et de monseigneur le duc de Berry.

Le temps du malheur approchoit; Mr le duc d'Angoulème et Mr le duc de Berry ne devoient pas jouir même du repos de l'enfance. Leur éducation commençoit à peine, que déjà la monarchie finissoit. On leur enseignoit à être rois, et l'adversité alloit leur apprendre à devenir hommes.

Les têtes des premières victimes avoient été promenées dans Paris; la Bastille étoit tombée. La famille royale, menacée, fut obligée de se retirer: le roi même lui en donna l'ordre. Ms le comte d'Artois partit pour les Pays-Bas¹, et laissa à M. le duc de Sérent le soin de lui amener ses deux fils.

Le péril étoit grand; il falloit traverser le royaume, sans escorte, au milieu des insurrections. Chargé de la fortune et de l'espoir de la France, M. le duc de Sérent cacha son projet aux jeunes princes. Il leur dit qu'il alloit les mener voir en garnison un régiment d'hussards qu'ils avoient aperçu sur le chemin, et dont ils ne cessoient de lui parler. Les enfants montent avec joie, la nuit, dans une chaise de poste qu'on avoit préparée secrètement : ils croyoient aller à une fète, et ils quittoient leur

<sup>\*</sup> Le 16 juillet 1789.

patrie. M. le duc de Sérent ne dut son salut et celui de ses élèves qu'à la rapidité de sa course. A peine avoit-il quitté Péronne, qu'une sédition éclata dans cette ville. Lorsqu'il fut prêt à passer la frontière, il apprit aux princes, toujours enchantés du voyage, le but réel de ce voyage, et la proscription dont ils étoient l'objet : ils jetèrent alors autour d'eux un regard attendri et étonné. M<sup>5</sup> le duc de Berry dit vivement à son gouverneur : « Nous revien- « drons. » Malheureux prince, vous êtes revenu!

Des Pays-Bas, M. le duc de Sérent conduisit ses élèves à Turin<sup>1</sup>, où ils furent reçus par leur oncle le roi de Sardaigne, qui, avec son auguste famille, ne cessa de montrer le plus généreux attachement à la Maison de France.

## CHAPITRE VII.

Monseigneur le duc de Berry à Turin.

Monseigneur le duc de Berry amusoit toute la cour par ses reparties et sa vivacité. On retrouvoit en lui, à cette époque, quelques-unes des singularités des divers personnages que l'on avoit vus paroître à Turin depuis le brillant comte de Grammont jusqu'à ces Vendômes, braves, spirituels, insouciants, qui, négligeant tout dans la vie, ne soignoient que leurs victoires.

Octobre 1789.

Ms le duc d'Angoulème et Ms le duc de Berry étudièrent un excellent plan d'éducation militaire, tracé par M. le duc de Sérent. Ce plan, formé pour la France, fut, par un changement devenu nécessaire, rendu applicable à un terrain étranger. On se servit des marches de Charles VIII, de Louis XII. de François I<sup>er</sup>, et de ce Catinat, héros à Marseille, solitaire à Saint-Gratien, indifférent aux honneurs, parce qu'il les méritoit tous.

Il y avoit à Turin une bonne école d'artillerle; Mr le duc d'Angoulème et Mr le duc de Berry en suivirent les exercices. Ils passèrent par tous les grades, depuis le rang de simple canonnier jusqu'à celui de capitaine. Ils chargeoient, pointoient et tiroient leurs pièces avec rapidité et précision. Ils fondirent deux canons sur lesquels leurs noms furent gravés. Un de ces canons tomba entre les mains des François lors de l'invasion du Piémont. On le voyoit encore, il y a quelque temps, dans un de nos dépôts d'artillerie : singulier monument de nos conquêtes et des jeux de la fortune!

Cependant les troubles de la révolution croissants commençoient à menacer les États voisins: l'Europe se disposoit à la guerre. Ce fut alors que Mr le duc de Berry écrivit cette lettre à son père; c'est le premier cri de l'honneur dans le cœur d'un François et d'un Bourbon<sup>1</sup>:

« Avec quel plaisir nous avons appris la lettre du « régiment de Berwick, et votre réponse, ainsi que

<sup>1</sup> Turin, 15 août 1791.

«celle de MONSIEUR! Ah! que ne suis-je près de «vous! je voudrois bien voir ces bons soldats et me «battre avec eux; je leur dirois comme notre Henri: «Camarades, si dans la chaleur du combat vous » perdez vos drapeaux, ralliez-vous à mon panache «blanc, qui ne sera jamais qu'au chemin de l'hon-«neur. Cette pensée m'a fait bouillir le sang dans « les veines. Marchons, mon cher papa, pour rendre « la liberté à notre malheureux roi; trente-deux « officiers du régiment de Vexin sont arrivés à Nice, « remplis de zèle et de courage; je n'en manque pas « non plus, et suis prêt à me bien battre. »

# CHAPITRE VIII.

Départ de monseigneur le duc d'Angoulème et de monseigneur le duc de Berry pour l'armée des princes.

L'Assemblée nationale déclara la guerre à l'Autriche et à la Prusse <sup>1</sup>. Les deux princes, partis de Turin, vinrent rejoindre M<sup>5</sup> le comte d'Artois, pour faire sous les ordres de Monsieur, et sous ceux de leur auguste père, cette campagne qui devoit tout finir, et qui commença tout. Beaucoup d'émigrés n'avoient rien apporté avec eux; quelques-uns déployoient les dernières marques de la fortune. Les différents corps d'officiers de l'armée faisoient le service de soldats; la marine étoit à cheval; les

<sup>·</sup> Aout 1792.

gentilshommes, formés en compagnies, se distinguoient par le nom de leurs provinces. On étoit gai, parce qu'on étoit sous la tente, qu'on alloit puiser l'eau, couper le bois, préparer les vivres, et qu'on entendoit le son de la trompette. La pauvre noblesse remplissoit son devoir sans y penser, tout simplement, comme on respire et comme on vit. Elle ne regrettoit point ce qu'elle avoit perdu; d'ailleurs, elle le croyoit bientôt retrouver : elle espéroit revoir, à la fin de l'automne, son magnifique héritage, la bruyère, le grand bois, le vieux colombier. Oue d'aventures à conter! que de desseins pour le jour du retour! Dans tous les temps, les François ont été les mêmes : peuple essentiellement guerrier, les camps où il retrouve ses vertus lui ont fait oublier ses misères, soit qu'il ait eu pour étendard la chape de saint Martin ou la cornette blanche, soit qu'il ait commencé la charge au refrain de la chanson de Roland ou au cri de vive le roi !

Ms le duc de Berry eut le plaisir d'aller au premier feu devant Thionville. Les compagnies bretonnes se trouvant parmi les plus avancées vers la place, il leur disoit: « Je voudrois être Breton pour « voir de plus près l'ennemi. » C'est une dure nécessité pour l'homme de s'habituer à la vue du sang; et, ce qu'il y a de plus malheureux, plusieurs vertus dépendent de la force d'âme qui fait le guerrier.

### CHAPITRE IX.

Retraite de Champagne. Le prince achève son éducation militaire, et va rejoindre l'armée de Condé.

Après la retraite de Champagne, le changement des événements, les jalousies politiques, les différents intérêts des divers cabinets, retinrent les princes oisifs jusqu'en 1794. Pendant ce temps-là, la monarchie disparut; et Louis XVI, en montant au ciel, laissa le drapeau de cette monarchie au prince de Condé. Me le duc de Berry brûloit de se ranger sous cette bannière; mais il falloit attendre l'ordre des rois, afin qu'un fils de France pût tirer l'épée. Mr le duc d'Angoulème et Mr le duc de Berry, retirés au château de Ham, profitèrent de ce repos pour perfectionner leur éducation militaire. Ils devinrent d'excellents cavaliers, en suivant le conseil d'un grand homme de l'antiquité<sup>1</sup>, qui veut que le mattre de la cavalerie commence ses revues par de pieux sacrifices. Rien n'étoit agréable comme de voir Me le duc de Berry, si jeune encore, manier avec adresse des chevaux fouqueux; créatures de Dieu si nobles par elles-mêmes, qu'elles ont donné leur nom aux classes de la société humaine les plus distinguées, les plus braves et les plus généreuses.

Dans le cours de l'année 1794, Ms le duc d'Angoulème alla rejoindre, avec son père Ms le comte

<sup>·</sup> ZEΝΟΦ. Ιππαρχικός.

d'Artois, les corps d'émigrés françois qui combattoient dans la Flandre autrichienne et dans la Hollande. Me le duc de Berry, à peine âgé de seize
ans, obtint la permission de se rendre à l'armée
de Condé. Dans son transport, il écrivit sur-lechamp au prince sous les yeux duquel il alloit
combattre : « Monsieur mon cousin, je ne puis
« vous exprimer la joie que j'ai éprouvée lorsque
« mon père m'a annoncé que j'allois servir sous vos
« ordres. J'ai une grande impatience de vous voir,
« ainsi que tous les braves gentilshommes que vous
« commandez. Je suis gentilhomme comme eux; c'est
« un titre dont je m'honore, et j'espère que vous
« trouverez en moi la même soumission, et surtout
« le même zèle. »

Un mois après, il avoit rejoint l'armée. Il arriva le 28 juillet à Rastadt, accompagné du comte de Damas-Cruz<sup>2</sup> et du chevalier de Lageard. Le prince de Condé, en le recevant et le serrant dans ses bras, lui dit : «Je crains bien, monseigneur, que « nous ne vous amusions pas autant cette campagne « que nous aurions pu le faire l'année dernière; « mais ce n'est pas ma faute. » Ces amusements d'un Condé convenoient parfaitement à un fils de France.

<sup>\*</sup> Ham, 27 juin 1794.

<sup>•</sup> Frère de M. le duc de Damas, premier gentilhomme de Mer le duc d'Angoulème.

## CHAPITRE X.

Armée de Condé.

A la fin de la monarchie, les gentilshommes françois redevinrent ce qu'ils avoient été au commencement de cette monarchie, et tels que les anciennes ordonnances de nos rois nous les représentent : Nobles hommes à pied, armés d'une tunique, d'une « gambière et d'un bassinet 1. » Ils rajeunirent leur noblesse dans ses sources, c'est-à-dire dans les combats: tout soldat françois a ses lettres de noblesse écrites sur sa cartouche. L'armée de Condé. souvent contrainte de se replier avec les grandes armées dont elle subissoit les fautes, ne fut jamais défaite. Hors de la portée du canon, elle marchoit sans discipline: généraux, officiers, soldats, tous égaux, n'obéissoient presque plus; au feu, elle serroit ses rangs et s'alignoit sous le boulet ennemi. Pendant neuf campagnes, elle n'eut pas une nuit de sommeil; cent mille guerriers dormoient en paix derrière elle. Qu'avoient-ils à craindre? Trois Condé étoient à leurs avant-postes.

Lorsque Mr le duc de Berry rejoignit l'armée de Condé, elle étoit à sa troisième campagne; elle avoit emporté avec les Autrichiens les lignes de Weissembourg, et dans la brillante affaire de Berstheim

<sup>\*</sup> Nobilis homo pedes, armatus tunica, camberata et bassineto. (Ordonn. des rois de France.)

elle avoit empêché les républicains de percer la ligne des alliés. Ce fut dans ce combat que les trois Condé, renouvelant l'aventure de la bataille de Senef, déployèrent une valeur héroïque : le vieux Condé, dans le village même de Berstheim, qu'il reprit à la tête des gentilshommes à pied1; le duc de Bourbon, en avant du village, dans une charge de cavalerie où il fut grièvement blessé d'un coup de sabre au poignet; le duc d'Enghien, dans une autre charge de cavalerie par laquelle il s'empara d'une pièce de canon, après avoir eu ses habits percés de balles et de coups de baionnette. « Vous « êtes à l'âge, et vous portez le nom du vainqueur « de Rocroy, lui écrivoit à cette occasion MONSIEUR, « régent du royaume; son sang coule dans vos veines; « vous avez devant les yeux l'exemple d'un père et « d'un grand-père au-dessus de tous les éloges : que « de motifs d'espérer que vous serez un jour la gloire « et l'appui de l'État! »

Quand on songe à ce qu'on a fait de cette gloire et de cet appui de l'État, ces belles paroles fendent le cœur. Le jeune d'Enghien devint le frère d'armes du jeune Berry; ces princes se sentoient unis par une même destinée: « Saul et Jonathas, si aimables « durant leur vie, plus prompts que les aigles et « plus courageux que les lions, sont demeurés insé« parables dans leur mort même 2. »

Me le duc de Berry se trouvoit à une grande

<sup>1 2</sup> décembre 1793.

<sup>2</sup> Reg. 2, c. 1

école: amis et ennemis lui offroient également des exemples; c'étoient partout des François. Les uns défendoient le roi, les autres la France: dans les deux camps étoit la gloire, également attirée par l'éclat des succès et par la noblesse des revers.

## CHAPITRE XI.

Monseigneur le duc de Berry à l'armée de Condé.

Le lendemain de l'arrivée du fils de France, le prince de Condé tint un conseil secret. Il recommanda à M. le baron de La Rochefoucauld, maréchal des logis, de veiller à la sûreté de Ms le duc de Berry: «Mais prenez garde qu'il ne s'en aper-coive, ajouta-t-il, car il s'en fâcheroit. » C'est de la surveillance à la manière des héros: les balles sont plus faciles à conjurer que les poignards.

M<sup>st</sup> le prince de Condé remercia S. A. R. M<sup>st</sup> le comte d'Artois de la marque de confiance qu'il avoit bien voulu lui donner en lui envoyant son fils; il l'assuroit qu'il prendroit le plus vif intérêt aux succès certains du jeune prince, doué par le ciel des plus heureuses dispositions <sup>1</sup>. M<sup>st</sup> le duc de Berry servit d'abord comme volontaire. M<sup>st</sup> le prince de Condé lui présenta les officiers les plus distingués de l'armée et ceux qui avoient été blessés dans les campagnes précédentes. Le jeune prince se fit re-

<sup>·</sup> Août 1794. Lettre du prince de Condé à S. A. R. Mer le comte d'Artois.

marquer par son amour pour la discipline, et par son empressement à se soumettre aux règlements militaires. Il ne se plaignoit jamais que des usages étrangers à la France. «Il faut, s'écrioit-il, aller « prendre les grosses bottes et tout l'attirail d'un Prussien, moi qui suis François autant que pos-« sible 1. » Il étudioit les nouveaux et les anciens champs de bataille. Il visita Philipsbourg où périt le maréchal de Berwick, et le champ de Saltzbach où tomba Turenne. Il vouloit assister aux moindres affaires. Lorsqu'on lui représentoit qu'il se feroit blesser: « Tant mieux, disoit-il, cela fait honneur à « une famille. » Il écrivoit à une femme : « La guerre « va commencer. Nous en serons, nous autres prin-« ces. Il faut espérer, pour l'honneur du corps, « que quelqu'un de nous s'y fera tuer. » Un billet de la même année 2 montre la gaîté guerrière du prince: il est adressé au jeune vicomte César de Chastellux:

« Votre aimable lettre m'a fait un grand plaisir, « mon cher César; je suis charmé du désir que « vous me montrez d'imiter votre prédécesseur, et « d'entrer dans les Gaules; vous y trouveriez des « Vercingetorix, des Dumnorix en grande quan- « tité; mais je ne doute point que votre courage et « la cause que vous soutiendriez ne vous les fissent « vaincre aisément. J'espère que sous peu d'années « vous pourrez vous montrer digne de votre pré- « décesseur et de vos respectables parents. »

<sup>·</sup> Lettre à M. le comte d'Hautefort.

Rastadt, 10 août 1794.

## CHAPITRE XII.

Suite du précédent, Bravoure du prince. Sa réparation envers un officier.

Monseigneur le duc de Berry passa par tous les grades militaires 1, et prit, le 23 juillet 1796, le commandement de la cavalerie, en remplacement de Mer le duc d'Enghien, qui prit celui de l'avantgarde. Placé entre l'ancienne gloire et la nouvelle gloire de la France, le duc d'Enghien étoit toujours le premier homme que rencontroit l'ennemi. Dans les campagnes de 1795, 1796 et 1797, Mer le duc de Berry se trouva présent à tous les combats. A l'affaire de Steinstadt, qui dura toute la journée, l'avant-garde de l'armée de Condé fut chargée de l'attaque du village. M<sup>st</sup> le duc de Berry échappe aux officiers qui l'entouroient, entre dans le village avec les premiers hussards qu'il rencontre, le traverse au milieu d'un feu terrible, s'y maintient plusieurs heures, sous une pluie de bombes et de boulets, et revient tout couvert de sang et de la cervelle d'un brave officier du génie, nommé Dumoulin, tué auprès de lui par un obus.

A la tête du pont d'Huningue, Mer le duc de Berry visitoit les ouvrages. Il s'étoit arrêté sur le revers de la tranchée avec quelques officiers. Ce groupe attira le feu de deux pièces de canon placées de l'autre côté du Rhin. Les boulets portèrent et cou-

<sup>1795, 1796, 1797.</sup> 

vrirent de terre le jeune prince, qui ne fut sauvé que par le gabion même renversé sur lui.

A Kamlach, à Munich, à Schussen-Ried, Mer le duc de Berry combattit encore. Il étudia les mouvements du général Moreau dans sa belle retraite, prenant des leçons de cet habile ennemi. Il sollicita de l'archiduc Charles la faveur de suivre le siége de Kehl: le chevalier de Franclieu, aide de camp de Mer le duc de Bourbon, fut tué dans les ouvrages à ses côtés. A Offembourg il alloit journellement à la tranchée; et comme il le dit lui-même dans une de ses lettres, il entendit siffler force boulets, obus et mitraille.

L'exactitude que M<sup>e</sup> le duc de Berry mettoit dans ses devoirs militaires, il la vouloit trouver dans les autres. Sa vivacité l'emportoit quelquefois. Il avoit blessé, par des paroles sévères, à la parade, un officier général : celui-ci fit une réponse hardic que ses camarades essayèrent en vain de couvrir de leurs voix; le prince l'entendit et cacha son émotion. Il laissa partir la colonne, fit ensuite appeler l'officier, l'emmena dans un bois avec des témoins, et lui dit : « Monsieur, je crains de vous avoir of-« fensé; ici je ne suis point un prince, je suis un « gentilhomme françois comme vous; me voici prêt «à vous donner toutes les satisfactions que vous « exigerez. » Et il met l'épée à la main. L'officier tombe à genoux, et baise cette noble main qui vouloit, non faire une blessure, mais panser celle de l'honneur : c'est Henri IV et Schomberg.

Lettre a M. le comte d'Hautefort.

## CHAPITRE XIII.

Louis XVIII est proclamé à l'armée de Condé.

L'armée de Condé offroit l'image d'un camp des premiers Francs; c'étoit toute une patrie: on y trouvoit des princes logés sur des chariots, des magistrats à cheval, des missionnaires enseignant l'Évangile et distribuant la justice. En même temps que l'on se battoit, on s'occupoit des affaires domestiques et de celles de la religion et de l'État : tantôt, après un assaut ou une poursuite, on relevoit une croix que les républicains avoient abattue; tantôt on versoit des larmes aux récits de quelques gentilshommes - soldats qui étoient parvenus à voir l'orpheline du Temple. On s'inquiétoit des destinées futures de l'armée : que deviendroit-elle? que feroit-elle? Le prince Charles l'avoit louée dans un ordre du jour; on étoit ravi : tous les maux étoient oubliés. Les corps étoient prêts à se dissoudre faute des premières nécessités militaires; on étoit consterné: tout à coup M. le duc de Richelieu arrivoit avec un peu d'or, et le loyal petit-fils du brave maréchal faisoit renaître l'espérance. Sous la tente, au bivouac, autour du feu des grand's-gardes, on redisoit des aventures étranges, on racontoit des histoires de son enfance, de sa famille-de son pays, et, oubliant les injustices de la France, on admiroit même les victoires des François.

Le 14 juin 1795, on apprit au cantonnement de Steinstadt la mort de Louis XVII. Le 16 au matin l'armée prit les armes. Un autel fut dressé à la lisière d'un taillis; un aumônier y célébra la messe. Après le service divin, M<sup>er</sup> le prince de Condé, accompagné de M<sup>ers</sup> les ducs de Berry, de Bourbon et d'Enghien, se tourna vers l'armée et dit:

«Messieurs, Mr le duc de Berry m'ordonne « de prendre la parole. A peine les tombeaux de « Louis XVI, de la reine et de leur auguste sœur « se sont-ils fermés, que nous les voyons se rou-« vrir pour réunir à ces augustes victimes l'objet « le plus intéressant de notre amour, de nos espé-« rances et de nos regrets... Après avoir invoqué le « Dieu des miséricordes pour le roi que nous per-« dons, prions le Dieu des armées de prolonger les « jours du roi qu'il nous donne. Le roi Louis XVIII « est mort : Vive le roi Louis XVIII! »

Le canon répondit au cri de l'héritier du grand Condé, Mer le duc de Berry éleva un drapeau blanc, et, sur ce pavois du nouveau Champ-de-Mars, proclama le premier le monarque qui devoit lui fermer les yeux.

### CHAPITRE XIV.

Le roi à l'armée de Condé.

Ce monarque étoit attendu à l'armée. Il y vint en effet, n'ayant plus d'asile (comme il le dit luimême dans son ordre du jour ) hors celui de l'honneur. Son arrivée excita une grande joie. A la sollicitation de Mª le duc de Berry, tous les militaires retenus en prison ou aux arrêts pour quelques fautes furent mis en liberté. On étala pour l'entrée du roi dans son nouveau Louvre toutes les pompes de l'armée: on fit tirer le canon, battre les tambours et sonner les trompettes; on n'avoit pas d'autre musique. On rangea en bataille des soldats à peine vêtus, le visage noirci par la fumée de la poudre, par le soleil et les frimas; on déploya des drapeaux blancs déchirés, percés de boulets, criblés de balles, et semblables à cette oriflamme usée par la gloire que l'on voyoit dans le trésor de Saint-Denis.

Le monarque banni voulut se montrer à son autre armée, à l'armée républicaine qui bordoit la rive gauche du Rhin. Il alla aux gardes avancées : des paroles furent échangées entre lui et les postes françois. Cette périlleuse conversation, établie par le roi avec ses sujets égarés, remplit les républicains d'admiration et d'étonnement.

Malheureusement la joie causée par la présence du roi fut de courte durée. La grande ombre de la vieille monarchie effrayoit les ministres des puissances: Charlemagne avec sa peau de loutre, et Louis XIV avec son manteau royal, leur apparoissoient. Un roi de France proscrit, à la tête de quelques exilés, leur sembloit menacer le monde. La politique crut revoir un maître, et le força de se retirer. Circonspection inutile; le génie et le temps ont placé le pouvoir dans cette famille de France: sans trône, elle seroit encore souveraine, et n'a besoin que de son nom pour régner.

Toutefois Louis XVIII demeura assez de temps à l'armée de Condé pour montrer l'intrépidité naturelle à nos monarques. Un assassin (car les Bourbons n'ont plus à combattre que des assassins) tira au roi, par une fenêtre de Dillingen, un coup de carabine : la balle effleura le haut de la tête. Le roi, portant la main au front, se contenta de dire : « Une demi-ligne plus bas, et le roi de France s'ap- « peloit Charles X. »

Pendant le séjour du roi à l'armée de Condé, il assista au service que cette armée fit célébrer à la mémoire de Charette. Placé entre M<sup>5</sup> le duc de Berry et M<sup>5</sup> le prince de Condé, il adressa luimême ce discours aux troupes réunies : « Messieurs, « nous venons de rendre les derniers devoirs à celui « que vous avez admiré, peut-être même envié « jusque sur le champ de bataille de Berstheim, à « celui qui tant de fois a fait entendre ce cri qui « m'a causé dans vos rangs une satisfaction si vive, « mais que j'aurois beaucoup mieux aimé répéter « encore avec vous. »

C'étoit ainsi que la vieille monarchie s'entendoit partout où elle existoit : la fidélité avoit ses échos; le cri de vive le roi, retentissant sur les rivages de la Loire, étoit répété sur les bords du Rhin. Mr le prince de Condé et ses fils, Mr le duc de Berry, la noblesse de France honorant dans un camp d'exilés les vaillantes communes de France, un roi proscrit, à la tête de cette noblesse, faisant lui-même l'oraison funèbre d'un sujet fidèle! l'histoire offre-t-elle quelque chose de plus beau? Notre patrie obtenoit alors de grandes victoires; mais elles n'effaceront point le souvenir de ces François persécutés, proclamant dans les bois, à la face du ciel, leur souverain légitime, et célébrant les funérailles de ceux qui étoient morts pour lui.

### CHAPITRE XV.

Repos momentané des émigrés et de monseigneur le duc de Berry. Les observations de ce prince sur l'Allemagne.

Des négociations continuelles, des trèves, des paix séparées, donnoient aux émigrés quelques moments de repos. Les uns alloient alors errer dans les vallées des Alpes, visiter les religieux de la Val-Sainte, autre espèce d'exilés sur la terre (mais la révolution les poursuivoit encore dans le désert, car tout étoit envahi, et la solitude manquoit au solitaire); les autres s'enfonçoient dans l'Allemagne, accueillis dans les cabanes, repoussés dans

les châteaux, chassés de la porte de ces rois dont ils défendoient les trônes.

Mº le duc de Berry profitoit également de ces intervalles de repos pour voyager et pour consoler sa famille dispersée; il étudioit les nations au milieu desquelles la Providence l'avoit jeté. Il remarquoit que les Allemands, divisés en une multitude d'États, sont tels encore qu'ils étoient du temps de Tacite, c'est-à-dire qu'ils sont moins un peuple que le fond et la base d'autres peuples. Sortis de leurs forêts, transportés sous un ciel plus propice, leur génie natif se développe; ils deviennent des nations admirables et presque indestructibles. Les Francs, les Angles, les Visigoths, les Goths et les Lombards l'ont prouvé en France, en Angleterre, en Espagne et en Italie. Mais tant que les tribus germaniques habitent leur pays natal, tout semble enseveli chez eux comme dans une mine, ou confus comme dans un chaos.

Un fait singulier n'échappa point à la perspicacité du prince. Il vit avec un intérêt mêlé de surprise, que les doctrines du siècle, introduites parmi les Allemands, avoient fait naître dans certains esprits les erreurs sociales, sans y pouvoir détruire les vérités naturelles, enracinées dans un sol fécond et sauvage. Il en étoit résulté un mélange bizarre de folie et de bon sens, de christianisme et de déisme, de libéralisme et de mysticité, d'enthousiasme froid et de métaphysique exaltée, de goût et de barbarie, de corruption et de rudesse. De même que les Cattes, les Bructères, les Chauques adoroient dans les bois une horreur secrète, vague, indéfinie, plusieurs de leurs fils se sont mis à révérer quelque chose de fantastique et de ténébreux qu'ils ne peuvent ni peindre ni saisir.

## CHAPITRE XVI.

Lettre de monseigneur le duc de Berry à monseigneur le prince de Condé. L'armée de Condé se retire en Pologne. Adieux du prince à cette armée.

Monseigneur le duc de Berry se trouvoit ainsi pour un moment absent de l'armée <sup>1</sup>, lorsqu'il écrivit au prince de Condé cette lettre si touchante par la tendresse et la noblesse des sentiments:

« Enfin, monsieur, mon frère est arrivé hier :
« vous jugerez facilement de la joie que j'ai éprou« vée en le revoyant. Ma joie est d'autant plus vive
« que mon retour à l'armée sera très prompt; nous
« ne devons rester que cinq ou six jours ici, et nous
« ne perdrons pas de temps en chemin pour reve« nir. Je fais bien des vœux pour qu'on ne tire pas
« des coups de fusils pendant mon absence; mais
« que cette campagne qu'on peut bien regarder, je
« crois, comme la dernière, soit active. Je le désire
« vivement pour mon instruction et pour mon frère;
« car je suis persuadé qu'il faut que les Bourbons
« se montrent, et beaucoup; et que, hors de la

« France, ils doivent commencer par gagner l'es-« time des François avec leur amour. »

Cette campagne de 1797 ne fut pas longue. L'armistice conclu à Léoben <sup>1</sup> entre Buonaparte et le prince Charles changea les destinées de l'armée de Condé: elle passa au service de la Russie, et se retira en Volhinie; elle étoit encore forte de plus de dix mille hommes. M<sup>67</sup> le duc de Berry en avoit pris le commandement pendant l'absence de M<sup>67</sup> le prince de Condé. Avant de quitter cette brave armée, pour se rendre à Blakembourg, il lui fit part d'une lettre de satisfaction dont le roi l'avoit chargé pour elle, et il mit à l'ordre du jour les adieux suivants:

« Après avoir été si long-temps au milieu et à la « tête de la noblesse françoise, qui, toujours fidèle, « toujours guidée par l'honneur, n'a pas cessé un « instant de combattre pour le rétablissement de « l'autel et du trône, il est bien affligeant pour moi « de me séparer d'elle dans un moment surtout où « elle donne une nouvelle preuve d'attachement à « la cause qu'elle a embrassée, en préférant aban- « donner ses biens et sa patrie, plutôt que de plier « jamais sa tête sous le joug républicain.

« Au milieu des peines qui m'affligent, j'éprouve « une véritable consolation en voyant un souverain « aussi généreux que S. M. l'empereur de Russie re-« cueillir et recevoir le dépôt précieux de cette no-« blesse malheureuse, en la laissant toujours sous

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 7 juin 1797.

« la conduite d'un prince que l'Europe admire, que « les bons François chérissent, et qui m'a servi de « guide et de père depuis trois ans que je combats « sous ses ordres.

«Je vais rejoindre le roi; je ne lui parlerai pas «du zèle, de l'activité et de l'attachement dont la noblesse françoise a donné tant de preuves dans «cette guerre: il connoît tous ses mérites et sait les apprécier. Je me bornerai à lui marquer le vif désir que j'ai et que j'aurai toujours de rejoindre mes braves compagnons d'armes; et je les prie d'être bien persuadés que, quelque distance qui me sépare d'eux, mon cœur leur sera éternellement attaché, et que je n'oublierai jamais les nombreux sacrifices qu'ils ont faits et les vertus héroiques dont ils ont donné tant d'exemples.»



# LIVRE DEUXIÈME.

VIE MILITAIRE DU PRINCE JUSQU'AU LICENCIBMENT DE L'ARMÉE DE CONDÉ.

# CHAPITRE PREMIER.

Monseigneur le duc de Berry rejoint l'armée de Volhinie. Hospitalité des Polonois. Le prince organise le régiment noble à cheval.

PRÈS avoir passé environ un an auprès de son père à Édimbourg, et auprès du roi à Mittau, Mr le duc de Berry vint rejoindre ses compagnons d'armes en Volhinie : il les trouva dans la joie; cette joie était causée par la nouvelle du mariage, qui venoit d'être assurée, entre Mr le duc d'Angoulème et S. A. R. MADAMB. Ainsi notre vieille monarchie continuoit ses destinées dans un coin du monde, tandis qu'on croyoit qu'elle n'existoit plus. Les victimes qui en gardoient les saintes lois croyoient n'avoir rien perdu tant qu'elles voyoient au milieu d'elles la famille de leurs souverains. Qui eût osé se plaindre d'un malheur que partageoit la fille de Henri IV et de Marie-Thérèse?

M<sup>st</sup> le duc de Berry ne se trouva point étranger en Pologne. Henri III n'y avoit-il pas régné? la fille de Stanislas n'étoit-elle pas l'aïeule du prince

<sup>&#</sup>x27; 29 octobre 1798.

les trônes.

Les Polonois sont les François du Nord: ils en ont la bravoure, la vivacité, l'esprit; ils parlent notre langue avec grâce. Les émigrés retrouvèrent au milieu des forêts de la Pologne de grandes dames qui leur donnèrent l'hospitalité comme au temps de la chevalerie. Ce qui ajoutoit à l'illusion étoit une certaine mollesse de l'Asie, introduite dans les vieux manoirs polonois, où des femmes charmantes ont l'air d'être enfermées par des enchanteurs et des infidèles.

C'étoit au reste une étrange fortune que celle qui reléguoit un prince victime de la politique chez un peuple bouleversé par cette même politique, qui amenoit ce prince dans un pays que des diètes tumultueuses ont perdu, comme des assemblées populaires ont perdu la France. Et que de vicissitudes dans la destinée des rois de Pologne, depuis ce Jagellon qui conquit, perdit, reprit et refusa des couronnes, jusqu'à ce Casimir, d'abord jésuite, ensuite cardinal, et puis roi, lequel, après avoir proposé pour monarque aux Polonois le duc d'Enghien, fils du grand Condé, vint oublier le trône aux soupers de Ninon, et mourut abbé de Saint-Germain-des-Prés!

L'armée de Condé avoit subi une nouvelle organisation. Les cavaliers nobles, distribués auparavant en différents corps, ne formoient plus qu'un seul régiment, destiné par l'empereur Paul à Mer le

duc d'Angoulème. Mer le duc de Berry prit le commandement de ce régiment en l'absence de son frère; il employa ses loisirs à discipliner un corps superbe, mais difficile à conduire par la nature même de sa composition. Il montra dans cette circonstance des talents qui annonçoient en lui un des meilleurs officiers de cavalerie de l'Europe.

# CHAPITRE 11.

L'armée de Condé se met en marche pour rejoindre les troupes alliées. Mariage de son altesse royale Madanz et de monseigneur le duc d'Angoulème.

La Russie s'étant déterminée à secourir l'Autriche, à délivrer l'Italie et à porter la guerre en France, le corps de Condé reçut en Volhinie l'ordre de se tenir prêt à marcher. Cet ordre ranima dans le cœur des vaillants proscrits leur double passion pour les combats et pour la patrie : chacun se défit de ce qui lui restoit pour s'équiper; les lambeaux de la fidélité furent vendus pour acheter les armes de l'honneur. L'armée s'étoit formée en trois colonnes!: la première commandée par Mer le prince de Condé; la seconde par Mer le duc de Berry, et composée du régiment noble à cheval, du régiment d'infanterie de Durand et de l'artillerie; la troisième sous les ordres de Mer le duc d'Enghien.

<sup>4 26</sup> janvier 1799.

Tandis que ces guerriers s'avançoient vers la France dans l'espoir d'en ouvrir le chemin à leur roi, le ciel accomplissoit une partie de leurs vœux: MADAME donnoit sa main à Mª le duc d'Angoulème. Des témoins oculaires nous ont transmis des détails de cette pompe, qui n'a presque point été connue: nous les laisserons parler. Hélas! nous avons vu et nous raconterons les solennités d'un autre mariage! il s'étoit fait au sein de la patrie, sous des auspices bien plus favorables: Dieu avoit ses desseins sur les deux frères.

### Mittau, 5 juin 1799.

«La reine 1 arriva hier après un long et pénible voyage. «Le roi se proposoit d'aller à quatre milles d'ici : il la ren-«contra à moitié chemin de cette distance. Leur entrevue «excita tout l'intérêt que doivent inspirer deux augustes «époux séparés depuis huit ans, et cherchant dans leur «réunion quelque adoucissement à des malheurs inouïs.

«MADAME Thérèse est arrivée le lendemain : le roi étoit a parti de grand matin pour aller à sa rencontre. La première maison de poste étoit indiquée pour le rendez-vous; mais a la princesse ayant fait la plus grande diligence, ce fut aussi sur le chemin qu'ils se rencontrèrent : nulle expression ne pourroit peindre un pareil moment. Le même sentiment fit s'élancer à la fois, hors de leurs voitures, le roi, MF le duc d'Angoulème et MADAME Thérèse. Le roi courut vers MADAME en lui tendant les bras; mais ses efforts ne purent suffire pour l'empêcher de se précipiter à ses pieds. Des larmes et des sanglots furent les premiers a témoignages des sentiments profonds dont le cœur étoit rempli. Le premier tribut payé à la nature et au souvenir de tant d'infortunes fit place aux expressions de la plus

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marie-Josèphe-Louise de Savoie, épouse de Louis XVIII.

«tendre reconnoissance. Me le duc d'Angoulème, retenu «par le respect, mais entraîné par mille sentiments divers, «arrosoit de ses pleurs la main de sa cousine, tandis que le «roi, dans la plus vive émotion et les yeux inondés de lar-«mes, pressoit contre son sein cette princesse, et lui présen-«toit en même temps l'époux qu'il lui donne. Ce roi si bon, «si digne d'un meilleur sort, placé ainsi entre ses enfants «d'adoption, éprouvoit pour la première fois qu'il peut en-«core exister pour lui quelques instants de bonheur.

«Tous les François qui entourent Sa Majesté, avides de «voir, de bénir, d'adorer l'auguste fille de Louis XVI, s'é-«toient postés en foule dans les cours et les escaliers du «château. A l'instant où elle a paru, des larmes d'attendris-«sement couloient de tous les yeux, et l'on n'entendoit plus «que des vœux adressés au ciel.

«On admire dans les traits de MADAMS Thérèse, dans son amaintien, dans son langage et le mouvement de sa physio-nomie, l'aisance, la noblesse et les grâces de Marie-Antoinette. La France, avec autant de joie que de douleur, retrouva dans sa figure les traits de l'infortuné Louis XVI, embellis par la jeunesse, la fraicheur, la sérénité; et, par un heureux accord, qui sans doute est un don du ciel, la princesse rappelle aussi M. Élisabeth.

«Les regrets universels que la cour et les habitants de «toutes les classes de la ville de Vienne ont témoignés au «départ de Madans Thérèse, le respect et la vénération «qu'elle inspire à tous ceux qui ont le bonheur de l'appro-«cher, sont un garant certain des sentiments d'amour dont «la France entière fera hommage à cette adorable prin-«cesse.»

Mittau, 10 juin 1799.

«Le mariage si long-temps désiré de M<sup>st</sup> le duc d'Angoualème avec Madams Thérèse de France s'est célébré auajourd'hui dans une grande salle du château, où l'on avoit adressé un autel entouré de fleurs. Son Ém. M<sup>st</sup> le cardinal ade Montmorency, grand - aumônier de France, leur a « donné la bénédiction nuptiale : le clergé catholique de «Mittau assistoit à cette cérémonie. L'abbé Edgeworth étoit cauprès du prie-dieu des jeunes époux. Monsieur, que l'é-«tat actuel des choses retient à la proximité de France, et «MADAME, à qui sa santé n'a pas permis d'entreprendre un si along voyage, n'y ont pas été présents 1. Toutes les per-«sonnes les plus considérables de la ville se sont empresesées de s'y rendre, ainsi que le prêtre grec et le pasteur «luthérien. Les François qui se sont trouvés à Mittau dans ce beau jour ont eu le bonheur de voir former ces liens. «La famille royale avoit pour escorte ces cent gardes du corps, respectables vétérans de l'honneur et de la fidélité, cà qui l'empereur de Russie a donné, pour récompense de eleurs longs services, la fonction d'entourer leurs maîtres. «MM. les ducs de Villequier, de Guiche, de Fleury, le comte «de Saint-Priest (qui a reçu le contrat de mariage), le marequis de Nesle, le comte d'Avaray, le comte de Cossé, et «quelques autres officiers ou serviteurs du roi, ont eu «l'honneur de signer comme témoins l'acte de célébration.

«Une fille de France et un petit-fils de France ne pouvant «trouver qu'à six cents lieues de leur patrie un autel où il «leur fût permis de déposer leurs serments; l'héritier pré-«somptif de la couronne de Louis XVI, et les précieux «restes du sang de ce monarque, unissant leurs destinées «à Mittau sous les auspices de l'empereur de Russie: quel «spectacle, et que de réflexions il fait naître!

«Le roi, qui trouve dans l'union de sa nièce et de son «neveu tout ce que le sentiment a de plus doux réuni à ce « que la politique peut avoir de plus important, jouit main-« tenant de son ouvrage, en y reconnoissant une nouvelle « marque de l'amitié du digne successeur de Pierre-le-« Grand. Ce magnanime souverain signera le contrat de ma-« riage, et en recevra le dépôt dans les archives de son « sénat 2.»

Le comte d'Artois et la comtesse d'Artois.

<sup>2</sup> Corresp. manusc. et of. de M. le comte de Saint-Priest avec le chevalier de Vernègues.

Ainsi s'accomplit dans une terre étrangère, au milieu des religions étrangères, le mariage dont un des témoins fut le prêtre étranger qui assista Louis XVI à l'échafaud : un sénat étranger reçut l'acte de célébration. Il n'y avoit plus de place pour le contrat de mariage de la fille de Louis XVI dans ce trésor des chartes où fut déposé celui d'Anne de Russie et de Henri I<sup>er</sup>, roi de France.

# CHAPITRE III.

Arrivée de monseigneur le duc de Berry à Constance avec l'armée. Combat. Retraite.

Monseigneur le duc de Berry, avec l'armée de Condé, étoit arrivé à Friedeck dans la Silésie autrichienne lorsqu'il reçut la dépêche annonçant le mariage de son frère : elle fut mise à l'ordre. On lisoit dans cet ordre une lettre du roi, qui disoit au prince de Condé : « Apprenez cette heureuse « nouvelle à l'armée, elle ne peut paroître que d'un « bon augure à vos braves compagnons, au moment « où ils vont rentrer dans la carrière qu'ils ont si « glorieusement parcourue. »

Ce bourg de Friedeck fut un véritable lieu de réjouissance pour le corps de Condé. Un vieux seigneur allemand du voisinage, à force d'entendre parler de rois tués et de princes bannis, fit des réflexions. Il lui sembla, puisqu'on dissipoit en festins les biens qu'on ravissoit aux autres, qu'il seroit bien fou de ne pas prendre les devants : il se mit donc à manger son patrimoine. Quand M<sup>e</sup> le duc de Berry et M<sup>e</sup> le prince de Condé arrivèrent, il venoit de vendre son château. Avec le prix qu'il en avoit obtenu, il donna un grand souper et un excellent concert à ses hôtes. Débarrassé des soins de la fortune, il se promettoit bien de rire de la révolution lorsqu'elle le viendroit trouver à Friedeck.

Après une marche de quatre cents lieues, l'armée arriva le 1<sup>er</sup> octobre dans les environs de Constance: elle avoit parcouru ses forêts natales, berceau des Clodion et des Mérovée; elle avoit passé sur ses anciens champs de bataille, dans ces bois qui avoient retrouvé leur silence, et où l'on voyoit, comme au camp de Varus, les ossements blanchis des soldats sacrifiés pour leur prince et pour leur patrie<sup>1</sup>.

Lorsque Ms le duc de Berry avoit traversé la ville de Prague à la tête de l'armée, le peuple s'étoit attendri à la vue de ces chevaliers de Saint-Louis, de ces vieillards qui, le sac sur le dos, un fusil russe sur l'épaule, marchoient tout courbés sous le poids de leurs armes, de leurs jours et de leurs malheurs. Le commandant autrichien, qui les regardoit passer, se tournant vers les officiers de sa garnison, leur dit: « Hé bien, messieurs, en eus« sions-nous fait autant? »

Constance ne fut pas plus tôt occupé par le corps de Condé<sup>2</sup>, que les républicains l'attaquèrent. Ils

'Tacite, Annales. 2 5 octobre 1799.
MÉLANGES HISTOR.

pénétrèrent dans la ville : on s'y battit à la baionnette, aux cris de vive le roi l vive Condé l vive la république l' Ce fut la première et la dernière affaire de cette campagne pour Mr le duc de Berry et pour l'armée de Condé : la division se mit parmi les Russes et les Autrichiens. Le maréchal Suwarow rentra en Pologne avec ses armées : le corps de Condé fut maintenu, mais par l'Angleterre. Paul l'envoya des drapeaux d'honneur au régiment de Bourbon, et la grande croix de Malte à Mr le duc de Berry. Ce dernier prince alla voir le maréchal Suwarow avant son départ, et s'entretint avec ce guerrier, dont la bizarrerie égaloit le génie et la loyauté.

### CHAPITRE IV.

Projet de mariage entre monseigneur le duc de Berry et la princesse Christine de Naples. Le prince va en Italie.

Ce mélange de combats et de voyages, ces relations avec toutes sortes de peuples et toutes sortes d'hommes, avoient formé le caractère et l'esprit de M<sup>sr</sup> le duc de Berry; il parloit avec facilité la plupart des langues de l'Europe, et les épreuves de sa vie promettoient à la France un grand monarque.

Le roi avoit pensé pour son neveu à un mariage : il avoit jeté les yeux sur la famille royale de Naples. M. le chevalier de Vernègues avoit donné la première idée de cette union, et avoit été chargé de la suivre; ensuite M. le comte de Chastellux reçut des instructions à ce sujet : celui-ci, attaché à madame Victoire, avoit été nommé après la mort de cette princesse <sup>1</sup> ministre plénipotentiaire de Louis XVIII à la cour de Sicile. Des lettres-patentes en date de Mittau, donnèrent pouvoir au comte de Chastellux de consentir, au nom de Sa Majesté, au mariage de Mer le duc de Berry avec madame Christine, princesse de Naples.

Mer le duc de Berry, accompagné du comte de Damas-Crux, du chevalier de Lageard et du marquis de Sourdis, partit de Lintz pour Clagenfurth, où se trouvoit la princesse sa mère, MADAME: de là il se rendit à Palerme. L'armée de Condé devoit passer en Italie, s'embarquer à Livourne, et faire une descente en Provence, où les royalistes avoient un parti.

Mer le duc de Berry plut à la cour. Son mariage avec la princesse Christine fut à peu près arrangé. Il reçut un traitement de 25 mille ducats, que les malheurs du temps ne tardèrent pas à lui enlever La reine de Naples, les princesses ses filles et le prince Léopold ayant quitté la Sicile pour faire un voyage à Vienne, Mer le duc de Berry alla à Rome, avec dessein de servir dans le corps napolitain qui occupoit la ville des Césars.

<sup>15</sup> septembre 1800.

# CHAPITRE V.

Voyage du prince à Rome.

Monseigneur le duc de Berry débarqua à Naples, et de là se rendit à Rome. Il fut singulièrement frappé de la variété des personnages qu'il rencontra sur les chemins de l'Italie : des Anglois et des Russes voyageoient à grands frais dans d'élégantes voitures, avec tous les usages et tous les préjugés de leur pays; une famille italienne cheminoit avec économie dans un chariot du temps de Léon X; un moine à pied traînoit par la bride sa mule chargée de reliques; des paysans conduisoient des charrettes attelées de grands bœufs blancs, et portant une petite image de la Vierge élevée sur le timon, au bout d'une gaule recourbée; des femmes en jupon court, en corset ouvert, la tête voilée comme des madones, ou les cheveux bizarrement tressés, insultoient le prince en riant, et des pèlerins, appuyés sur un long bâton, le regardoient passer. Tout cela sur les grands pavés de la voie Appienne, qui conservent encore les traces des roues du char d'Agrippine, sur les chemins de Tibur, où l'ermitage de saint Antoine de Padoue s'est écroulé à son tour dans les ruines de la maison d'Horace.

Le cardinal de Bernis n'existoit plus quand Mer le duc de Berry arriva à Rome. Il ne pouvoit plus offrir à un prince fugitif cette hospitalité digne des jours d'Évandre, qu'il exerça envers les nobles dames dont l'auteur de cet ouvrage honora les cendres à Trieste: notre destinée est de pleurer sur le tombeau des Bourbons. Nous ne sommes pas Tacite, mais nous écrivons la vie d'un homme fort au-dessus d'Agricola, et nous avons encore sur l'historien romain l'avantage de n'avoir pas attendu le règne des bons princes pour rendre hommage à la vertu malheureuse.

La veuve des rois, des consuls et des empereurs étoit aussi veuve de pontifes, lorsque M<sup>p</sup> le duc de Berry vint l'admirer dans sa solitude : Pie VI étoit mort à Valence, le 29 août 1799, et Pie VII, élu à Venise, le 14 mars 1800, n'étoit pas encore arrivé. Le dernier souverain de la Rome chrétienne avoit été aussi noble dans ses disgrâces, que les derniers princes de la Rome paienne avoient été vils dans leurs malheurs. Pie VI, et après lui Pie VII soutinrent dans les fers la grandeur de la ville éternelle, et se montrèrent les dignes chefs de l'éternelle religion.

### CHAPITRE VI.

Suite du précédent. Monseigneur le duc de Berry quitte Rome pour retourner à l'armée.

Le séjour de l'Italie réveilla dans le jeune prince le goût des arts; il se livra à l'étude de la peinture et de la musique. Beaucoup d'instruments lui étoient familiers; il en jouoit avec goût. Il chantoit bien; il dessinoit agréablement, surtout les scènes militaires: il se connoissoit en tableaux mieux que les hommes les plus exercés.

«Je suis dans l'admiration de Rome, » écrivoit-il à M. le comte de Chastellux. Le prince aimoit par caractère la vie libre et débarrassée de toute gêne que l'on mène en Italie. Rome, par un privilége qui semble attaché à son origine, est encore le pays de l'indépendance personnelle : c'est le lieu de toutes les existences isolées, l'asile de tous les hommes las du monde ou jouets de la fortune. Souffrez-vous le jour, vous pouvez comparer vos malheurs à ceux que tant de monuments rappellent, et vous trouvez vos peines légères; la nuit, vous oubliez ces peines sous un ciel enchanté, au milieu de tous les plaisirs. Un prince de la race des Radegaise et des Alaric, le dernier héritier d'un empire de douze siècles, le descendant proscrit des bienfaiteurs du saint-siége, le fils des rois très chrétiens, le neveu de Louis XVI. le prince qui devoit tomber lui-même sous le fer révolutionnaire, le duc de Berry enfin, errant dans les palais détruits des Césars, s'égarant dans les Catacombes, parcourant le Vatican désert, ou dessinant, assis sur un obélisque tombé, les débris épars du Capitole, offroit lui-même un tableau qui manquoit aux ruines et aux souvenirs de Rome.

Le malheur poursuivoit partout Mr le duc de Berry. Il avoit perdu un de ses fidèles compagnons, le chevalier de Lageard, et il n'avoit été un peu consolé que par la loyauté du bailli de Crussol qui

se trouvoit alors à Rome. Le prince apprit bientôt que l'armée de Condé étant arrivée à la hauteur de Venise, avoit recu l'ordre de suspendre sa marche, parce que la guerre étoit au moment de recommencer. Un faux bulletin, que l'on attribue au ministre Acton, avoit déjà répandu cette nouvelle lorsque Mr le duc de Berry étoit encore à Palerme, et avoit pensé faire partir subitement ce prince. Il reçut à Rome la nouvelle positive que le corps de Condé alloit se trouver engagé, que Mer le duc d'Angoulème avoit rejoint l'armée, et qu'il s'étoit mis à la tête du régiment noble à cheval, formé par Mer le duc de Berry. La gloire et l'amitié fraternelle parlent au cœur de notre brave et sensible prince; il ne peut résister à cette double tentation; il quitte Romè furtivement pour rejoindre son frère et ses compagnons d'armes. Le Béarnois se déroboit au tumulte des armes pour aller voir Gabrielle; son petit-fils s'éloigne d'une grande princesse pour courir au champ d'honneur. On l'entendra s'excuser bientôt dans son admirable lettre à M. Acton.

## CHAPITRE VII.

Monseigneur le duc d'Angoulème arrive à l'armée de Condé. Il est rejoint par son frère. Dernier bulletin de l'armée de Condé, écrit par monseigneur le duc de Berry.

Monseigneur le duc d'Angoulème, accompagné du comte de Damas-Crux et du chevalier de Saint-Priest¹, avoit rejoint l'armée de Condé à Pontaba ... L'armée reçut avec transport cet autre héritier du trône de saint Louis. Il avoit déjà donné des preuves de sa valeur dans les armées du Nord, et sa destinée l'appeloit à balancer un jour presque seul la fortune de l'homme qui avoit tenu le monde dans sa main.

Les François s'avancèrent dans la Bavière. Le corps de Condé, forcé à une marche longue et rétrograde, entra en ligne dans l'armée autrichienne sur les bords de l'Inn; Mr le duc de Berry, en arrivant au camp, le trouva dans cette position 3. La reconnoissance des deux frères fut touchante. Mr le duc de Berry servit comme simple volontaire dans le régiment noble à cheval qu'il avoit formé, et dont Mr le duc d'Angoulème avoit pris le commandement. Obéissant à son frère aîné comme le moindre

<sup>&#</sup>x27;Tué à Reims par un des derniers coups de canon tirés dans la campagne de 1814. Un de ses frères, M. le comte de Saint-Priest, est aujourd'hui aide de camp de M<sup>er</sup> le duc d'Angoulème.

<sup>25</sup> mai 1800.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 8 septembre 1800.

soldat, il donna un nouvel exemple de cette soumission des membres de la famille royale les uns envers les autres, dans l'ordre de l'hérédité: soumission qui non-seulement manifeste les vertus naturelles aux Bourbons, mais qui conserve encore le trône, en devenant une sorte de confession authentique et perpétuelle du principe de la légitimité.

La perte de la bataille de Marengo par les Autrichiens amena un armistice prolongé à différentes reprises jusqu'au 20 d'octobre. L'armée de Condé. postée sur l'Inn, défendoit, entre Weissembourg et Neubeieren, le passage de cette rivière. Une affaire eut lieu à Ravenheim<sup>1</sup>: les ducs d'Angoulême et de Berry s'y trouvèrent. Le prince de Condé fut obligé d'employer l'autorité pour faire retirer les deux princes, qui s'exposoient inutilement; un soldat avoit été frappé d'une balle à un pas du premier. Deux jours après, la bataille de Hohenlinden 2 fut gagnée par un général qui vouloit acquérir une grande renommée pour la mettre aux pieds de son roi légitime. Cette bataille décida du sort de la guerre. L'armée de Condé se retira en se battant toujours. Mr le duc de Berry envoya à la reine de Naples le détail de toutes ces affaires. Il est curieux d'opposer aux bulletins pompeux de Buonaparte le dernier bulletin de l'armée de Condé, écrit par un fils de France: Mr le duc de Berry étoit digne d'être

<sup>· 1</sup>er décembre.

<sup>2</sup> décembre.

le dernier historlen des derniers combats de la noblesse françoise, les derniers exploits des derniers Condé.

Linsen, près Rottman, 15 décembre 1800.

«Nous avons eu bien des désastres; mais je vous assure «que pour ceux qui les ont vus, ces événements sont fort a singuliers. Le peu de précaution que l'on a pris à la bataille du 3, près Ebesberg, l'inaction où l'on a laissé et « les corps qui étoient à Wasserburg, et nous avec M. de « Chasteller, qui pouvions attaquer avec succès sur Mu« nich; mais principalement le passage de l'Inn que l'on a « laissé forcer, sans vouloir prendre aucune mesure raison« nable pour l'empêcher; tout cela est fort extraordinaire.

Déjà depuis plus de dix jours l'on savoit que les forces « de l'armée de Moreau se portoient devant nous. Avec « quinze cents hommes d'infanterie et douze cents chevaux «(ce qui fait la totalité du corps), nous gardions depuis la gauche de Wasserburg jusqu'au-delà de Neubeieren, c'est-«à-dire plus de six lieues. Le 15 de ce mois, un corps de « quinze cents Autrichiens, sous les ordres du feld-maré-«chal \*\*\*, s'étoit porté à Hartmansberg, à cinq lieues du pont de Rozenheim, où étoient nos batteries. Il est connu, «par l'exemple des anciennes guerres et par la vue du «pays, que le passage de Neubeieren est non-seulement «facile, mais le seul praticable. Malgré les représentations « que M. le prince de Condé avoit faites le soir, aucun secours ne lui avoit été donné, et les Autrichiens ne s'étoient « pas rapprochés. Le 9, à la pointe du jour, les ennemis ouvricrent un feu terrible sur nos batteries; en même temps trois a divisions passèrent l'Inn entre Neubeieren et Rohrdoff, «défendu ou plutôt observé par vingt-cinq dragons d'Enaghien et douze hommes de Durand. Les François s'avan-« cèrent en se battant toujours contre M. le duc d'Enghien « (qui avoit réuni son régiment et celui de Durand), jus-«qu'au village de Riedering. Les Autrichiens n'arrivèrent «qu'à une heure. Le général \*\*\* s'emporta beaucoup sur

«ce que nous avions laissé passer deux mille cinq cents «hommes devant vingt-cinq dragons, et surtout de ce que «M. le prince de Condé avoit abandonné la position de «Rozenheim, où le canon nous avoit démonté deux pièces, «tuant hommes et chevaux, les François d'ailleurs nous «ayant débordés, et étant déjà à Riedering, à deux lieues «en arrière de la position. Le général \*\*\* envoya le général «Giulay avec sa division pour se joindre avec M. le duc «d'Enghien, et forcer Riedering. Cet ordre fut exécuté. «M. le prince de Condé et M. le duc d'Angoulème attaquè-« rent avec les grenadiers de Bourbon, et emportèrent sur-«le-champ les batteries de l'ennemi. M. le duc d'Enghien chargea avec les dragons à pied, le régiment de Durand et les dragons de Kinski; ces trois corps se couvrirent de egloire. Le comte de Giulay faisoit tous ses efforts pour • nous faire appuyer par l'infanterie autrichienne : elle cétoit harassée de tant de combats! Trop foibles, il fallut erenoncer à nos avantages, et les François reprirent leur «position, où ils se maintinrent jusqu'à la nuit.

«Le brave régiment de Durand a été écrasé; douze gremadiers seulement sur la totalité de la compagnie revinrent de l'affaire. M. le duc d'Enghien a eu un cheval tué «sous lui, et a perdu beaucoup de dragons. Gaston de Da-«mas, frère cadet de Roger, a été blessé, ainsi que plu-«sieurs autres officiers de distinction. Le général major La «Serre a été blessé grièvement en combattant avec les gre-«nadiers de Durand.

«Depuis ce moment nous n'avons cessé de marcher le «jour ou la nuit. Nous venons occuper la position de Rou-«man, par où les François pourroient arriver sur Léoben.

«Nous apprenons que dans ce moment les François ont «forcé le passage de la Salza à Lauffen.»

Me le duc de Berry renouvelle ici la générosité de Catinat; il ne se nomme pas une seule fois dans cette relation si animée; il avoit pourtant assisté à tous les combats: il ne parle que de son frère et de M<sup>st</sup> le duc d'Enghien; silence bien digne de l'âme du prince dont la fin a été si généreuse et si héroique.

### CHAPITRE VIII.

Licenciement de l'armée de Condé.

La paix de l'Allemagne amena la dissolution du corps de Condé<sup>1</sup>. Quand on licencie une armée, elle retourne dans ses foyers: mais les soldats de l'armée de Condé avoient-ils des foyers? Où les devoit guider le bâton qu'on leur permettoit à peine de couper dans les bois de l'Allemagne, après avoir déposé le mousquet qu'ils avoient pris pour la défense de leur roi? Les chasser de leur camp, c'étoit les condamner à un second exil. Ce camp étoit devenu pour eux une petite France; ils y avoient transporté leurs pénates: l'épée héréditaire, le drapeau blanc, l'autel de l'honneur. Ils ne pouvoient s'arracher à leur dernière patrie : ceux-ci s'arrêtoient tristement devant les faisceaux d'armes: ceuxlà pleuroient assis sur des canons; d'autres erroient dans les rues du camp, auxquelles ils avoient donné des noms empruntés de leur cher pays. Quel prix tant de braves gentilshommes recevoient-ils de leur loyauté? Leur sang versé pour une cause sacrée,

<sup>16</sup> avril 1801.

tous les genres de sacrifices faits à leur devoir: rien n'étoit compté : le résultat de leur vertu étoit l'abandon et la misère. On leur disputoit jusqu'au chétif secours qu'une certaine pudeur ne permettoit pas de leur refuser : on les obligeoit de montrer leurs blessures à des commissaires étrangers. afin de rabattre quelques deniers sur celles qui ne paroissoient pas trop graves, et de faire un petit profit sur le sang de la fidélité. Le cœur navré du coup qui frappoit ses compagnons d'infortune, Mer le duc de Berry surmontoit sa douleur pour les consoler : on le voyoit courir de tous côtés, encourageant les uns, embrassant les autres, partageant avec tous le peu d'argent qui lui restoit. Il ordonna de distribuer aux soldats du régiment noble à cheval le produit de la vente des chevaux : mais les escadrons le supplièrent de faire remettre cette somme aux cent vétérans gardes du corps placés près du roi à Mittau. Il fallut enfin se séparer. Les frères d'armes se dirent un dernier adieu, et prirent divers chemins sur la terre, sans savoir où ils reposeroient leur tête. Tous allèrent, avant de partir, saluer leur père et leur capitaine, le vieux Condé en cheveux blancs : le patriarche de la gloire donna sa bénédiction à ses enfants, pleura sur sa tribu dispersée, et vit tomber les tentes de son camp avec la douleur d'un homme qui voit s'écrouler les toits paternels.

# LIVRE TROISIÈME.

SEJOUR DU PRINCE EN ALLEMAGNE ET EN ANGLETERRE.

### CHAPITRE PREMIER.

Embarras de monseigneur le duc de Berry en Allemagne. Ses lettres-

même dans un extrême embarras après le licenciement de l'armée. Le jeune prince passa une année tantôt à Wildenwarth, tantôt à Vienne, le plus souvent à Clagenfurth, auprès de sa mère. Il cherchoit à renouer à Naples un mariage que traversoit le ministre Acton, homme qui n'étoit propre aux affaires humaines que par le côté commun.

Rien n'est plus intéressant que les lettres écrites par M<sup>®</sup> le duc de Berry à cette époque : ses malheurs répandent sur son style et dans ses sentiments quelque chose de touchant et de triste. Parlant de la descente que l'armée de Condé avoit dù faire sur les côtes de la Provence : « Je suis désespéré, dit-il, « que cette expédition n'ait pas eu lieu; non que je « crusse au succès, mais parce que j'y aurois acquis « de la gloire, ou que j'y aurois été tué, ce qui est « notre seule ressource si Buonaparte règne sur la « France '. » Dans une autre lettre il refuse d'aller

<sup>·</sup> Lettre à M. le comte d'Hautefort.

en Italie sous un nom supposé, et il ajoute: «Je «veux être ce que je suis, et marcher toujours la «tête haute partout où je serai¹.» Il manquoit de tout, et on le voyoit sans cesse venir au secours de ses malheureux amis. Tandis que son mariage ne pouvoit être renoué, que l'adversité l'isoloit de plus en plus sur la terre, il songeoit à donner aux autres un bonheur qu'il n'avoit pas, à unir des familles qu'il aimoit.

« Ma bien véritable amitié pour vous, dit-il au comte de Chastellux, m'engage à vous parler d'une idée qui m'est venue en tête. Vous avez vu • à Venise M<sup>mo</sup> de Montsoreau et ses filles : l'aînée est un ange; c'est la personne la plus accomplie • que je connoisse<sup>2</sup>. Elle a toutes les vertus et tous • les charmes : la douceur, l'esprit et la figure. Ses « parents, qui sont bien décidés à ne jamais quitter • notre déplorable bannière, voudroient l'unir à « quelqu'un qui réunît à la naissance une conduite « et des mœurs fort rares à rencontrer. Ils m'ont « souvent entendu faire l'éloge de votre fils, et j'ai « lieu de croire qu'ils seroient charmés de lui don-• ner leur fille. Ils désirent la marier promptement, • voulant même marier la cadette au comte de la · Ferronnays, qui joint à un caractère propre à • faire le bonheur de sa femme, un peu de bien • hors de France, et une très grande fortune à « Saint-Domingue. Montsoreau a l'espérance de re-

Lettre à M. le comte de Chastellux.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aujourd'hui M<sup>me</sup> la duchesse de Blacas.

« tirer quelque chose des débris de sa fortune. « Mandez-moi franchement si cette idée vous plait, « ou si vous avez d'autres vues sur son compte. »

Et c'est le même prince, occupé du bonheur des autres d'une manière si affectueuse, qui écrivoit au même comte de Chastellux:

« Qu'irois-je faire à Naples? Je ne veux pas vivre « pour rien dans un pays d'une cherté affreuse. « Pourquoi M. Acton ne me parle-t-il pas franche- « ment? qu'a-t-il besoin d'user de réserve envers « moi? Je ne suis point une puissance politique : je « suis un homme malheureux qui ne peut porter « ombrage à personne. »

Son admirable lettre à M. Acton mérite surtout d'être conservée : «Je vous écris, monsieur, avec « la franchise d'un Bourbon, qui parle au ministre « d'un Roi-Bourbon, d'un roi qui n'a cessé de mon- « trer un attachement généreux à la partie de sa « famille si cruellement traitée par la fortune.

« J'ai appris avec une vive douleur que le roi avoit « désapprouvé la démarche que j'avois faite de quit« ter Rome pour aller joindre l'armée de Condé. La « noblesse fidèle avec laquelle j'ai fait huit campa« gnes n'avoit jamais vu tirer un coup de fusil sans « que je fusse à sa tête. Au moment où mon frère « venoit de la joindre, il me mandoit: Nous atta« quons le 15 septembre. Si j'avois attendu les ordres « du roi, je perdois le temps: je suis donc parti « sur-le-champ; je suis arrivé le 15, et le 16 nous « étions au bivouac, devant attaquer le lendemain. « Je n'aurois jamais quitté l'armée napolitaine, si elle

« avoit été devant l'ennemi, mais tout paroissoit indiquer de ce côté la plus grande tranquillité. « D'ailleurs, volontaire sous M. de Nazelli, ou sous «M. de Damas que j'ai vu si long-temps colonel à « l'armée de Condé, ce n'étoit pas une position bien « agréable pour moi, et je n'y pouvois être d'aucune « utilité au service du roi. Depuis que la paix a été « faite, je vous ai écrit trois fois sans recevoir ja-« mais de réponse de vous. Cette incertitude-là est « cruelle : pourquoi ne pas me dire franchement les « volontés du roi à mon égard? J'aurois été aussi « heureux qu'il est possible, lorsqu'on n'est pas dans « son pays, d'être uni à la famille de Naples et de e tout devoir à des parents aussi bons, mais les cir-« constances empêchent-elles cette union? Ma pré-« sence seroit-elle incommode? Le traitement qu'on « a bien voulu m'accorder est-il une gêne dans un moment où les finances du roi sont si cruellement « obérées? Je mets le tout à ses pieds, avec la même « reconnoissance : je vous supplie seulement de voua loir bien faire continuer de payer les 5000 ducats que le roi a eu l'extrême bonté d'accorder aux « officiers de ma maison. Ces gentilshommes, inva-« riables dans leur devoir et leurs principes, ne fléchiront jamais la tête sous le joug d'un usurpa-« teur, et tous ont abandonné leurs fortunes pour « me suivre. Je ne réclame donc rien pour moi que e le passé. Je n'ai eu jusqu'ici d'autres ressources • que la générosité du roi; mais vous savez sûrement • les retards que j'ai éprouvés. Cela me met dans le « plus grand embarras. N'ayant rien à moi, je re-MÉLANGES HISTOR.

garderois comme une infamie de faire une dette.

« Je suis bien sûr que vous sentirez les raisons de « mon empressement à connoître mon sort, quand « vous saurez que, dans un mois, je n'aurai, en « vendant mes équipages, que de quoi rejoindre « mon père. »

La réponse de M. Acton n'arriva point 1, et Mr le

duc de Berry partit pour l'Angleterre.

## CHAPITRE 11.

Monseigneur le duc de Berry en Écosse.

Ce fut dans cette île que se réfugièrent tour à tour, à quelques années d'intervalle les uns des autres, les princes de la maison de France poursuivis par la fortune. Mr le prince de Condé erra quelque temps en Allemagne. Comme la gloire ne se peut cacher, il trouvoit difficilement un asile : le généreux duc de Brunswick, son ancien adversaire, ainsi que celui des maréchaux de Broglie et de Castries, lui offrit une retraite; mais l'illustre rejeton de la maison d'Est devoit être brisé luimème par ce fléau qui brisoit tous les royaumes et toutes les renommées. Mr le prince de Condé, passant enfin en Angleterre, y rejoignit Mr le duc de Bourbon, son fils.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. le chevalier de Vernègues parvint dans la suite à faire connoître la vérité au roi, et obtint sur l'arriéré de la pension une somme de 80,000 ducats.

Louis XVIII avoit été forcé de sortir de Saxe en 1798, par ordre de ce Directoire qui se déchargeoit sur l'Europe du mépris dont il étoit accablé en France. « Le roi, écrivoit alors Mr le duc de Berry. « va encore courir de pays en pays chercher un « asile qu'on lui refusera partout. Mon frère le sui-« vra. » Le roi se retira à Mittau : Pierre-le-Grand vint en France apprendre au pied de la statue de Richelieu à commencer un empire; l'adversité, le premier des maîtres, conduisit Louis XVIII dans les États russes, pour lui apprendre à relever un empire qui finissoit. Paul I<sup>or</sup> se souvint d'avoir été voyageur dans notre patrie, et il accueillit l'hôte illustre que notre patrie lui envoyoit. Mais l'usurpateur vint à son tour dicter des lois. Obligé de quitter Mittau avec MADAME, le roi ne trouva d'asile assuré qu'au sein de ces mers sur lesquelles toute puissance a été refusée à Buonaparte, et qui devoient commettre à la garde de ce génie des tempètes leurs orages et leurs abîmes.

Le pays qu'habita d'abord M<sup>st</sup> le duc de Berry auprès de son père, étoit uni à la France par d'anciens liens d'hospitalité. Les Écossois avoient fourni une garde à nos rois et servi puissamment dans leurs revers Charles VII et Henri IV. Montross, qui donnoit au cardinal de Retz l'idée de certains héros que l'on ne voit plus que dans les Vies de Plutarque<sup>1</sup>, représentoit à M<sup>st</sup> le duc de Berry les généreux François immolés à la cause de leur roi. Il retrou-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Memoires du cardinal de Retz, liv. 111.

voit encore le souvenir de ces hommes fidèles dans celui des officiers qui s'attachèrent à la fortune de Jacques II.

« Leurs aventures furent dignes des beaux jours « de Sparte et d'Athènes. Ils étoient tous d'une nais-« sance honorable, attachés à leurs chefs, et affec-« tionnés les uns aux autres, irréprochables en tout... « lls se formèrent en une compagnie de soldats au « service de France... Ils furent passés en revue par «le roi à Saint-Germain-en-Laye; le roi salua le « corps par une inclination et le chapeau bas. Il « revint. s'inclina de nouveau, et fondit en larmes. « Ils se mirent à genoux, baissèrent la tête contre « terre; puis, se relevant tous à la fois, ils lui firent « le salut militaire. Ils furent envoyés de là aux frontières d'Espagne, ce qui formoit une marche « de 900 milles. Partout où ils passoient ils tiroient e les larmes des yeux des femmes, obtenoient le respect de quelques hommes, et en faisoient rire « d'autres par la moquerie qui s'attache au malheur. « Ils étoient toujours les premiers dans une bataille, « et les derniers dans la retraite... Ils manquèrent « souvent des choses les plus nécessaires à la vie: cependant on ne les entendit jamais se plaindre. excepté des souffrances de celui qu'ils regardoient comme leur souverain 1. » Qui ne croiroit lire une page de l'histoire des émigrés françois!

Me le duc de Berry habitoit près d'Édimbourg, avec son père, le château de Marie Stuart, la pre-

DALATE., Mémoires de la Grande-Bretagne.

mière veuve d'un roi de France qui porta sa tête sur l'échafaud, et qui regrettoit en mourant de n'avoir pas la tête tranchée avec une épée à la françoise <sup>1</sup>. Il aimoit à répéter sous les vieilles voûtes du château la ballade où l'infortunée princesse faisoit ses adieux au plaisant pays de France :

Adieu, plaisant pays de France,
O ma patrie
La plus chérie,
Qui as nourri ma jeune enfance!
Adieu, France, adieu nos beaux jours!
La nef qui déjoint nos amours
N'a eu de moi que la moitié.
Une part te reste: elle est tienne;
Je la fie à ton amitié,
Pour que de l'autre il te souvienne.

Lorsque MONSIEUR vint demeurer à Londres, Mr le duc de Berry l'y suivit, et sa vie changea encore comme sa fortune.

1 Rech. de Pasquier.



## CHAPITRE III.

Monseigneur le duc de Berry arrive à Londres. Ses foiblesses.

Admirable déclaration du roi et des princes de la maison de France.

Un prince qui ne règne plus, un banni sans patrie, un soldat qui ne fait plus la guerre, est le plus indépendant des hommes : il arrive souvent qu'il cherche dans les affections du cœur de quoi remplir le vide de ses journées. Il seroit inutile de taire ce que la mort chrétienne et héroique du prince a révélé. Le duc de Berry faillit comme François I<sup>er</sup> et Bayard, Henri IV et Crillon, Louis XIV et Turenne: le roi Jean vint reprendre en Angleterre des fers qu'il préféroit à la liberté. Il y a deux espèces de fautes qui, toutes graves qu'elles doivent être aux yeux de la religion, sont traitées avec indulgence dans la patrie d'Agnès et de Gabrielle. En condamnant trop sévèrement dans ses rois les foiblesses de l'amour et le penchant à la gloire, la France craindroit de se condamner elle-même.

M<sup>st</sup> le duc de Berry eut une de ces joies si pures que produit l'honneur, en donnant (avec tous les princes de la famille royale qui se trouvoient en Angleterre) son adhésion à la note du roi, en réponse à la proposition que lui fit faire Buonaparte de renoncer au trône de France, moyennant des indemnités: cette note est un des plus beaux documents de notre histoire. Tandis que de puissants

monarques étoient forcés d'abandonner leurs trônes au conquérant, un roi de France proscrit refusoit le sien à l'usurpateur qui l'occupoit : le sénat romain ne fit pas acte de propriété plus magnanime en vendant le champ où campoit Annibal.

#### Varsovie, 22 février 1803.

«Je ne confonds pas M. Buonaparte avec ceux qui l'ont «précédé; j'estime sa valeur, ses talents militaires: je lui «sais gré de plusieurs actes d'administration, car le bien «que l'on fera à mon peuple me sera toujours cher. Mais il «se trompe s'il croit m'engager à transiger sur mes droits: «loin de là, il les établiroit lui-même, s'ils pouvoient être «litigieux, par la démarche qu'il fait en ce moment.

«J'ignore quels sont les desseins de Dieu sur ma race et «sur moi; mais je connois les obligations qu'il m'a impo-«sées par le rang où il lui a plu de me faire naître. Chré-«tien, je remplirai ces obligations jusqu'à mon dernier «soupir; fils de saint Louis, je saurai à son exemple me «respecter jusque dans les fers; successeur de François Ier, «je veux du moins pouvoir dire comme lui: Nous avons tout «perdu, fors l'honneur.

« Signé LOUIS. »

#### Et au bas :

«Avec la permission du roi mon oncle, j'adhère de cœur «et d'âme au contenu de cette note.

« Signé Louis-Antoine, »

M<sup>sr</sup> le duc d'Angoulème résidoit alors auprès du roi à Varsovie.

MONSIEUR, M<sup>er</sup> le duc de Berry, M<sup>er</sup> le duc d'Orléans et les deux princes ses frères alors vivants, M<sup>er</sup> le prince de Condé, M<sup>er</sup> le duc de Bourbon, tous exilés dans la Grande-Bretagne, envoyèrent au roi l'adhésion suivante:

«Pénétrés des mêmes sentiments dont S. M. Louis XVIII, «roi de France et de Navarre, notre seigneur et roi, se «montre si glorieusement animé dans sa noble réponse à «la proposition qui lui a été faite de renoncer au trône de «France, et d'exiger de tous les princes de la maison de «Bourbon une renonciation à leurs imprescriptibles droits «de succession à ce même trône,

#### « DÉCLABONS

«Que notre attachement à nos devoirs et notre honneur «ne pourront jamais nous permettre de transiger sur nos «principes et sur nos droits, et que nous adhérons de cœur «et d'àme à la réponse de notre roi;

«Qu'à son illustre exemple, nous ne nous prêterons ja-«mais à la moindre démarche qui pût avilir la maison de «Bourbon, et lui faire manquer à ce qu'elle se doit à elle-«même, à ses ancêtres, à ses descendants;

«Et que si l'injuste emploi d'une force majeure parve-«noit (ce qu'à Dieu ne plaise!) à placer de fait, et jamais «de droit, sur le trône de France, tout autre que notre roi «légitime, nous suivrons avec autant de confiance que de «fidélité la voix de l'honneur qui nous prescrit d'en appeler «jusqu'à notre dernier soupir, à Dieu, aux François, et à «notre épée.»

Mr le duc d'Enghien envoya de son côté, au roi, son adhésion particulière.

## «SIRE,

«La lettre du 5 mars, dont Votre Majesté a daigné m'ho-«norer, m'est exactement parvenue. Votre Majesté connoît «trop bien le sang qui coule dans mes veines pour avoir pu «conserver un instant de doute sur le sens de la réponse «qu'elle me demande. Je suis François, Sire, et François «resté fidèle à son Dieu, à son roi, et à ses serments d'hon-«neur: bien d'autres m'envieront peut-être un jour ce triple «avantage. Que Votre Majesté daigne donc me permettre «de joindre ma signature à celle de Ms le duc d'Angou-«lème, adhérant comme lui de cœur et d'àme au contenu «de la note de mon roi.

« Signé Louis-Antoine-Henri de Bourbon. »

Ettenheim, ce 22 mars 1803.

Quels sentiments! quelle signature! et quelle date! Lorsqu'on lit à cette époque l'histoire des deux France, ancienne et nouvelle, qui existoient en même temps, on ne sait de laquelle on doit être plus fier: les succès héroïques sont pour la France nouvelle, les malheurs héroïques pour l'ancienne; nos princes avoient tout emporté des grandeurs de notre patrie, ils n'y avoient laissé que la victoire.

## CHAPITRE IV.

Vie de monseigneur le duc de Berry à Londres. Voyages du prince.

Monseigneur le duc de Berry, établi à Londres, alloit une fois tous les mois faire sa cour au roi à Hartwell; il visitoit aussi son ancien général, M<sup>sr</sup> le prince de Condé. Le roi avoit écrit à ce dernier ces paroles charmantes: « Jouissez, mon cher cousin, « du même repos que le plus illustre de vos aïeux « goûta volontairement sous les lauriers: tout vous

« sera Chantilly. » Cependant le héros de Friedberg et de Berstheim ne conduisoit plus ses amis dans ses superbes allées de Chantilly, au bruit de tant de jets d'eau qui ne se taisoient ni jour ni nuit 1. N'ayant rien à laisser au duc de Berry, son royal élève, il lui légua par son testament ses vieux compagnons d'armes. On voit quelle opinion il s'étoit formée du prince par la lettre qu'il lui écrivit alors: «Sans doute, lui dit-il, votre existence est « cruelle; mais nous avons fait notre devoir. Ce n'est « plus à moi, dans la circonstance présente, c'est « à vous à relever l'étendard royal, et à nous tous à « marcher sous vos ordres. Votre extrême jeunesse « a pu nécessiter pendant quelque temps l'inconve-« nance que vous fussiez sous les miens; mais tant qu'il me restera un peu de force, je me ferai a gloire d'être votre premier grenadier. » M. Pitt avoit concu la même idée du prince, et Buonaparte lui-même en parloit avec une haute estime. Les hommes supérieurs peuvent errer dans leur opinion; mais lorsqu'ils rencontrent la vérité, ils augmentent le prix du mérite jugé de toute la valeur attachée à l'autorité du juge.

Hors ces devoirs de famille si chers à son cœur, et qu'il remplissoit avec exactitude, Mr le duc de Berry n'en connoissoit point d'autres à Londres : il avoit secoué le joug de la société. Renfermé chez lui, il vivoit au milieu de quelques amis dont il faisoit les délices. Il avoit tout ce qu'il falloit pour

<sup>\*</sup> Bossuer, Oraison sunèbre du grand Condé.

rendre charmante la vie privée : de l'esprit, de la grâce, de la gaîté, du goût pour les arts, de l'ordre dans les affaires, de la régularité dans les habitudes, une humeur caressante, une bonté infinie. Fait pour la lumière, il aimoit l'ombre; mais quelque chose du prince lui restoit dans la condition commune, et l'on sentoit qu'il étoit plutôt caché que perdu dans les rangs obscurs de la société. Ses loisirs en Angleterre lui permirent de s'abandonner à diverses études : il se livra à la science des médailles, dans laquelle il fit des progrès étonnants. Il retourna ensuite à la musique, à la peinture, et se perfectionna dans la connoissance des tableaux. Il acquit aussi à Londres, sur la monarchie représentative, les idées saines que nous lui avons connues.

Les royaumes unis de la Grande-Bretagne avoient atteint leur plus haut point de gloire politique lorsque Mer le duc de Berry y vint chercher un asile. A la tête du gouvernement, M. Pitt luttoit avec des hommes capables de le seconder contre cette grande opposition qu'avoient formée les Burke, les Fox et les Sheridan. Les vieilles mœurs se soutenoient parmi les gentilshommes-fermiers qui trouvoient un appui dans le caractère du plus simple et du meilleur des rois. Restés originaux, sans être grossiers et exclusifs, les Anglois s'étoient accoutumés aux étrangers, par la noble hospitalité qu'ils avoient exercée envers eux : ils aimoient ces François qu'ils avoient si long-temps détestés. Mer le duc de Berry s'étonnoit de trouver un pays qui ressembloit bien peu à celui que croyoient avoir peint Voltaire

et de Lolme; pays moderne assis sur des fondements gothiques, et dont les libertés constitutionnelles reposent sur des lois féodales.

Mr le duc de Berry entreprit quelques voyages dans l'intérieur de l'Angleterre pour mettre à profit son exil. Il vit les prodiges de Manchester et de Birmingham; il s'émerveilla plus qu'il ne fut enthousiasmé de ces grands miracles qui font de petites choses, de ces machines qui créent des bras et tuent des intelligences; subtiles inventions qui ne maintiennent l'état de ce monde qu'en entretenant ce qui passe avec le temps 1. Le prince remarqua le génie conservateur d'un peuple qui ne laisse rien périr, qui remet à neuf ses vieux monuments, et rétablit avec soin jusqu'à la pierre tombée d'une ruine. Les maisons de campagne dont l'Angleterre est semée, attirèrent l'attention de l'illustre voyageur. Les unes lui offroient d'élégantes villa, bâties sur le modèle de quelques monuments de l'Italie ou de la Grèce, et dans lesquelles demeurent oubliés les tableaux des plus grands maîtres; les autres lui présentoient le modèle de ces vieux châteaux décrits par les romanciers : ici, des obélisques, des colonnes, des statues, enlevés aux débris de Tentyra, de Palmyre et d'Athènes; là des pagodes indiennes, des armures d'anciens chevaliers, des arcs et des flèches de Sauvages, apportés par le capitaine Cook. A Hamptoncourt, les portraits des maîtresses de Charles II; à Windsor, les souvenirs de cette

Boclés., c. XXXVIII.

comtesse de Salisbury, qui férit le roi Édouard d'une étincelle de fine amour au cœur 1. Mer le duc de Berry trouva à Glascow la littérature des bardes, à Oxford celle d'Homère et de Virgile, à Cambridge les sciences de Newton. Enfin le prince visita tous les monuments publics, depuis cet hôpital de Greenwich où le matelot regrette les tempêtes, jusqu'à cette abbaye de Westminster où dorment en paix les souverainetés du trône et du génie. Parmi tant de noms gravés sur tant de sépulcres, le fils de France lut avec attendrissement les noms de quelques François encore exilés parmi ces morts.

## CHAPITRE V.

Monseigneur le duc de Berry essaie de reprendre les armes et de passer en France, Magnanimité du prince de Condé et des Bourbons.

Les malheurs envoyés par la Providence faisoient connoître chaque jour une nouvelle vertu de cette maison de France si élevée au-dessus des autres, comme les torrents qui descendent du ciel mettent quelquefois à découvert l'or que recèle la montagne: Mr le duc de Berry perdit sa mère. Ce bon fils nous apprend par une de ses lettres avec quelle amertume il la pleura; il éprouva une longue maladie, et l'on voit encore dans la même lettre qu'il fut tendrement soigné par son père.

FROISSARD.

Heureux ce prince s'il eût moins aimé son pays, s'il se fût enseveli pour jamais dans cette vie paisible qu'il goûtoit sur une terre hospitalière! Mais s'il n'eût tourné ses yeux vers sa patrie, auroit-il été François? Il saisissoit avec ardeur toutes les occasions qui se présentoient de rentrer en France. L'expédition des Anglois à Copenhague paroissoit liée à d'autres desseins; le prince partit, et se rendit en Suède, espérant de servir dans quelque armée. L'entreprise manqua, et il fut forcé de revenir en Angleterre, où le roi arriva alors.

La guerre d'Espagne le tenta de nouveau: il écrivoit à M. de Mesnard 1: « Vous avez fort bien jugé, « mon cher Mesnard, et de ce que j'éprouve, et de « ce qui me retient. Il n'est que trop vrai que de « puis six semaines j'ai travaillé à aller rejoindre « les braves Espagnols, et que le gouvernement y « a mis un obstacle absolu et positif. Les Espagnols « qui sont ici nous ont évités avec soin. Tout en ad « mirant leurs nobles efforts, il me semble qu'ils « ont oublié, ainsi que tout le monde, que les ainés « de leurs rois ont gouverné la France, et qu'il faut « que Buonaparte tombe pour leur sûreté comme « pour celle du monde. »

Une fois Me le duc de Berry fut prêt à passer en France. Il avoit formé le projet de rejoindre, avec deux personnes seulement, les royalistes de l'intérieur. « Il me suffira, disoit-il, de trouver cinquante « braves pour me recevoir. » Au moment de s'em-

<sup>· 27</sup> juillet 1808.

barquer, il écrivit ces mots à M. de Mesnard: « L'en-« treprise est audacieuse: je suis bien sûr que cela « ne vous arrêtera pas; mais songez que vous êtes « père. » Ainsi le prince, qui recherchoit pour lui les périls, craignoit de les faire partager à ses amis. M. le comte de La Ferronnays, qui soupçonnoit d'inexactitude les renseignements arrivés de la côte de France, proposa au prince d'aller sonder le terrain; le prince lui répondit par cette admirable lettre:

#### Hartwell, 1809.

«J'ai recu hier matin ta lettre d'avant-hier, mon cher «Auguste. Je te remercie de tes bons conseils; je trouve «dans tout ce que tu me dis assez de sagesse et de raison; «et ce que j'aime encore mieux, j'y trouve une preuve de aplus de ton attachement pour moi: mais, mon ami, tes aréflexions sont trop tardives, et sont inutiles. Tout ce que atu me dis, je me le suis déjà dit à moi-même: je n'ai ja-«mais partagé ta confiance dans le succès de notre expédi-«tion; je crois fermement que nous marchons à la mort, et «c'est ce qui fait que je ne veux pas m'arrêter. Tu sais trop, «mon cher Auguste, les absurdités qui ont été débitées sur «notre compte; tu sais combien on nous reproche de n'a-«voir pas combattu avec la Vendée, de n'avoir pas mêlé «notre sang à celui des royalistes : il faut faire taire la ca-«lomnie, et tu es trop mon ami pour me conseiller le con-«traire. Tu connois mes opinions sur les guerres civiles et «ceux qui les fomentent; je me croirois traître au roi, traîstre à la France, et le plus coupable des hommes, si, pour «ma propre gloire, ou pour mon intérêt personnel, je «cherchois à la rallumer et à ramener sur cette fidèle « Vendée les malheurs qui déjà furent le prix de son dévoue-«ment à notre cause. Mais puisque l'on nous assure que, «lassés d'être opprimés, les royalistes se décident d'eux« mêmes à reprendre les armes, puisqu'ils nous le font dire et qu'ils demandent un prince, rien ne m'empêchera d'aller les rejoindre. Je combattrai à leur tête, je mourrai « au milieu d'eux, et mon sang versé au champ d'honneur, « abreuvant le sol de la patrie, rappellera du moins à la « France qu'il existe des Bourbons, et qu'ils sont encore « dignes d'elle. Mon vieux Nantouillet et toi, mon ami, « vous partagerez mon sort : je ne vous plains pas. Tu seras « enterré à mes côtés; c'est un moyen très bon pour cou-« vrir ce que tu appelles ta responsabilité. Quant à ta propo-« sition d'aller avant moi sonder le terrain et vérifier les « faits, elle n'a pas le sens commun, et tu me connois assez « pour être bien sûr que je ne consentirai jamais à ce que « mon ami s'expose pour moi à un danger que je ne parta-« gerois pas avec lui.

«Adieu; je serai à Londres après-demain à cinq heures. «J'irai passer la soirée chez ta belle-mère: nous causerons « de tout cela. Embrasse ta femme et tes enfants; je te quitte « pour aller à la chasse. »

Lorsque l'usurpateur, dans l'orgueil de la prospérité, cherchoit à flétrir de grandes infortunes qu'il devoit lui-même connoître, l'ancienne race royale pouvoit-elle mieux repousser que par cette lettre les calomnies de la nouvelle dynastie? Quel est ici l'homme supérieur, ou de Buonaparte insultant publiquement les Bourbons dans sa proclamation aux provinces de l'ouest, ou du duc de Berry répondant, dans le secret de l'amitié, à des outrages si cruels et si peu mérités? On peut dire que toute la mort de M<sup>6</sup> le duc de Berry est dans cette lettre généreuse et sublime.

L'entreprise n'eut pas lieu : seulement un soldat1,

<sup>·</sup> Armand de Chateaubriand.

envoyé à la découverte, y perdit la vie. La fortune refusa à M<sup>er</sup> le duc de Berry la mort de Charette, pour lui réserver celle de Henri IV: elle vouloit le traiter en roi.

Une autre fois des révolutionnaires subalternes cherchèrent à attirer M<sup>st</sup> le duc de Berry sur le continent. Ils racontoient que les royalistes étoient prêts à se soulever en Normandie, que la seule présence du prince produiroit une révolution. Le piége fut découvert; le prince ne descendit point au rivage où sa tête avoit été mise à prix. Il s'est rencontré depuis un homme qui a livré la tête du fils de France pour rien.

Quelque temps avant l'époque où l'on voulut sacrifier Mer le duc de Berry, un étranger se présenta en Angleterre pour proposer aux Bourbons d'assassiner l'usurpateur. Il faut voir de quel air le prince de Condé reçoit cette proposition, et comme il en écrit à Monsieur. « Cet homme m'a proposé tout uniment, dit-il, de nous défaire de l'usurpateur par le moyen le plus court. Je ne lui ai pas donné «le temps de m'achever les détails de son projet, et aj'ai repoussé cette proposition avec horreur, en «l'assurant que si vous étiez ici, vous feriez de amême; que nous serions toujours les ennemis de celui qui s'est arrogé la puissance et le trône de onotre roi, tant qu'il ne les lui rendroit pas; que « nous avions combattu cet usurpateur à force ou-• verte, que nous le combattrions encore si l'occa-« sion s'en présentoit, mais que jamais nous n'em-«ploierions de pareils moyens, qui ne pouvoient MÉLANGES HISTOR.

« convenir qu'à des jacobins... Après cela j'ai dit à « l'homme qui étoit venu, qu'il n'y avoit que l'excès « de son zèle qui eût pu le porter à venir nous faire « une pareille proposition; mais que ce qu'il avoit « de mieux à faire étoit de repartir tout de suite, « attendu que, s'il étoit arrêté, je ne le réclamerois « pas, et que je ne le pourrois qu'en disant ce qu'il « est venu faire. »

Voilà les princes que l'on avoit proscrits! Ces nouveaux Fabricius ne font point étalage de leur générosité auprès du nouveau Pyrrhus: ils ne l'avertissent point qu'on le veut tuer; ils se contentent de chasser l'assassin, et de faire ainsi avorter son crime: leurs vertus sont pour Dieu et non pour les hommes. On les ignoreroit encore, ces vertus, sans des lettres que le hasard a conservées, et qui viennent long-temps après les découvrir. Et qui repousse le premier l'idée d'un assassinat sur Buonaparte? le grand-père du duc d'Enghien!

### CHAPITRE VI.

Départ de monseigneur le duc de Berry pour Jersey. Séjour du prince dans cette île.

Enfin, après vingt-deux ans de combats, la barrière d'airain qui fermoit la France fut forcée: l'heure de la restauration approchoit; nos princes quittèrent leurs retraites. Chacun d'eux se rendit sur différents points des frontières, comme ces voyageurs qui cherchent, au péril de leur vie, à pénétrer dans un pays dont on raconte des merveilles. MONSIEUR partit pour la Suisse; Mer le duc d'Angoulème pour l'Espagne, et son frère pour Jersey. Dans cette île, où quelques juges de Charles l'moururent ignorés de la terre, Mer le duc de Berry retrouva des royalistes françois, vieillis dans l'exil et oubliés pour leurs vertus, comme jadis les régicides anglois pour leurs crimes. Il rencontra de vieux prêtres désormais consacrés à la solitude; il réalisa avec eux la fiction du poëte qui fait aborder un Bourbon dans l'île de Jersey après un orage. Tel confesseur et martyr pouvoit dire à l'héritier de Henri IV, comme l'ermite à ce grand roi:

Loin de la cour alors, dans cette grotte obscure, De ma religion je vins pleurer l'injure. (Henriade.)

Ms le duc de Berry passa quelques mois à Jersey, la mer, les vents, la politique, l'y enchaînèrent. Tout s'opposoit à son impatience; il se vit au moment de renoncer à son entreprise, et de s'embarquer pour Bordeaux. Une lettre de lui nous retrace vivement ses occupations sur son rocher:

#### 8 février 1814.

«Que direz-vous, madame, de la liberté que je prends «de vous écrire, et de me charger de répondre à une lettre «qui ne m'est pas adressée? Mais le tendre et touchant in-«térêt que vous voulez bien m'y marquer est mon excuse. «Je comptois bien vous écrire, mais du sol de ma patrie, «de cette terre chérie que jevois tous les jours sans pouvoir «y atteindre; enfin, je voulois écrire à la veuve du grand «Moreau, si digne de lui, sur le chemin qu'il auroit déjà «aplani devant nous si le sort ne nous l'avoit enlevé.

«Me voici donc comme Tantale, en vue de cette malheugreuse France qui a tant de peine à briser ses fers, et les events, le mauvais temps, la marée, tout vient arrêter les «courageux efforts des braves qui vont courir des dangers a qu'on ne me permet pas encore de partager. Vous, dont «l'àme est si belle, si françoise, jugez de tout ce que j'é-«prouve: combien il m'en coûteroit de m'éloigner de ces «rivages qu'il ne me faudroit que deux heures pour attein-«dre! Quand le soleil les éclaire, je monte sur les plus «hauts rochers, et, ma lunette à la main, je suis toute la «côte, je vois les rochers de Coutances. Mon imagination «s'exalte; je me vois sautant à terre, entouré de François, « cocardes blanches aux chapeaux ; j'entends le cri de vive ale roi! ce cri que jamais François n'a entendu de sang-«froid; la plus belle femme de la province me ceint d'une «écharpe blanche, car l'amour et la gloire vont toujours censemble. Nous marchons sur Cherbourg: quelque vilain «fort, avec une garnison d'étrangers, veut se défendre: « nous l'emportons d'assaut, et un vaisseau part pour aller «chercher le roi, avec le pavillon blanc qui rappelle les «jours de gloire et de bonheur de la France. Ah, madame! equand on n'est qu'à quelques heures de l'accomplisse-«ment d'un rève si probable, peut-on penser à s'éloigner? «Pardonnez toutes ces folies, madame: croyez que les e sentiments que vous m'avez inspirés sont aussi durables « que ma vie. Veuillez me donner une petite part dans votre « amitié, et recevoir l'hommage de mon tendre et respec-« tueux attachement.»

Cette lettre charmante n'est écrite ni à des émigrés, ni à un compagnon d'infortune du prince. Les sentiments françois y sont-ils moins vifs? Pouvoit-on ne pas adorer un pareil prince? M<sup>e</sup> le duc de Berry arriva à Jersey, grandeur évanouie, couronne tombée! Toutefois ce fils de France avoit en lui quelque chose de si singulièrement propre à se faire aimer, que les habitants de Jersey ont parlé d'élever un monument en l'honneur du proscrit étranger que nos tempêtes avoient jeté dans leur île.

Les destinées de Buonaparte s'accomplirent. Ses droits eurent l'inconstance de la victoire : fidèle, elle les avoit donnés, elle les retira infidèle : son favori tomba au milieu de ses gardes, et la France alla chercher dans sa retraite le vrai roi, qui devoit supporter la prospérité comme il avoit supporté le malheur.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.



# DEUXIÈME PARTIE.

VIE ET MORT DE MOR LE DUC DE BERRY EN FRANCE.

## LIVRE PREMIER.

PREMIÈRE ET DEUXIÈME RESTAURATION. CORRESPONDANCE DE MONSEIGNEUR ET DE MADAME LA DUCHESSE DE BERRY. LEUR MARIAGE. VIE PRIVÉE DU PRINCE.

#### CHAPITRE PREMIER.

Arrivée de monseigneur le duc de Berry en France. Voyage de Cherbourg à Paris.

peine le pavillon blanc arboré à Cherbourg 'avoit-il flotté dans les airs, que ce signal de paix en appela un autre. On aperçut en mer une frégate ayant aussi pavillon blanc; c'étoit la frégate l'Eurotas, qui conduisoit à Caen Ms le duc de Berry: mais ce prince, ayant découvert dans la rade de Cherbourg le drapeau sans tache, fit tourner la proue vers la première terre de France. La ville de Cherbourg avoit envoyé une députation à Jersey, afin de prier Ms le duc de Berry de vouloir bien débarquer dans son port: le vaisseau chargé de cette députation ne rencontra pas en mer l'Eurotas. Les

habitants et la garnison de Jersey s'étoient distingués par les marques de respect et d'amour qu'ils avoient données au fils de France: à son départ de leur île, dix-huit cents coups de canon saluèrent le vaisseau qui portoit le prince dans sa patrie.

Le préfet maritime et les principales autorités de Cherbourg s'avancèrent en mer au-devant de l'Eurotas. Mr le duc de Berry les reçut sur son bord. L'Eurotas entra dans la rade au bruit des salves d'artillerie et au milieu des navires pavoisés. Le prince, descendu de la frégate angloise, passa à bord du vaisseau amiral françois, qui recommença le salut militaire. Ensuite la chaloupe de l'amiral conduisit Mer le duc de Berry au fond du port royal. Elle étoit suivie d'une multitude d'autres chaloupes et de petits bâtiments qui portoient, avec la suite du prince, les premières autorités et les habitants les plus distingués de la ville. Les quais étoient couverts d'une foule immense qui faisoit retentir l'air des plus vives acclamations. Le duc de Berry sauta à terre en criant : France! La révolution vient de répondre à ce cri.

Ms le duc de Berry étoit accompagné des comtes de la Ferronnays, de Nantouillet, de Mesnard et de Clermont-Lodève. Le soir, la ville fut illuminée: Louis XVI avoit été reçu dans ce même port, créé par lui, avec les mêmes témoignages d'allégresse. Pour répondre aux transports de la joie publique, Ms le duc de Berry fit relâcher six cents conscrits réfractaires, remettre au capitaine de la frégate angloise des prisonniers de sa nation. C'est ainsi qu'il

délivra à Caen d'autres prisonniers françois et espagnols : tout devenoit libre sur le passage d'un Bourbon.

Parti de Cherbourg, le prince s'arrêta quelques instants à Valognes et à Saint-Lô. Il fut complimenté auprès de Bayeux par le préfet du Calvados. Ces villes croyoient revoir le bon connétable qui les fit rentrer autrefois sous l'autorité paternelle du sage Charles V. A Bayeux, un militaire se présente au prince et lui dit : «Monseigneur me re«connoît-il?» C'étoit un soldat de l'armée de Condé. «Si je vous reconnois!» répondit vivement le prince en s'approchant de lui et écartant ses cheveux. «Vous devez avoir au front la cicatrice d'une bles«sure que je vous ai vu recevoir à Walden.» Honneur au prince qui lit si bien sur le front le nom de ses serviteurs!

Un régiment dont l'esprit n'étoit pas encore changé passoit dans les environs de Bayeux. On conseilloit à M<sup>F</sup> le duc de Berry de l'éviter. Ce fut au contraire pour le prince une raison de marcher au-devant de ces troupes. Il se présente aux soldats. « Vous êtes, leur dit-il, le premier régiment fran- « çois que je rencontre. Je viens au nom du roi re- « cevoir votre serment de fidélité. » Les soldats crient: Vive l'empereur! « Ce n'est rien, dit le prince « avec un sang-froid admirable; c'est le reste d'une « vieille habitude. » Il tire son épée, et crie: Vive le roi! Les soldats françois aiment le courage; ils répètent aussitôt: Vive le roi!

Le prince fut reçu à Caen avec des démonstra-

tions de joie extraordinaires. Il assista au spectacle : on lui présenta sur le théâtre, après la pièce, les prisonniers qu'il avoit fait mettre en liberté. Ainsi, la première fois que M<sup>st</sup> le duc de Berry parut dans nos jeux publics, ce fut pour essuyer les larmes de quelques François, et la dernière fois pour y répandre son sang.

Le prince rencontra à Lisieux le brave général Bordesoulle à la tête de la cavalerie du premier corps de l'armée. A Rouen, il eut encore l'occasion d'admirer les débris de ces vieilles troupes échappées à tant de combats, et qui sembloient plutôt succomber sous le poids des victoires que sous celui des revers. Mer le duc de Berry s'avançoit vers Paris entre deux haies de drapeaux blancs flottant sur les remparts et sur les clochers, aux portes des villes, aux fenètres des châteaux, des maisons et des chaumières. Partout les rues étoient sablées, les murs ornés de tapisseries, de guirlandes et de fleurs-de-lis d'or; partout les cloches sonnoient, les canons tiroient: les Te Deum étoient chantés, les cris de vive le roi! vivent les Bourbons! se faisoient entendre. Le prince, objet de tant d'amour, traversoit avec ravissement ces riches campagnes, ce beau pays de France, cette terre natale qui lui étoit plus inconnue que la terre de l'exil. Environné, pressé, porté par la foule, il disoit, les larmes d'attendrissement dans les yeux : «Je n'en puis plus; j'en mourrai peut-être; mais je mourrai de joie. » Est-ce de joie qu'il est mort?

Un détachement de gardes à cheval attendoit

Me le duc de Berry au-delà de Saint-Denis. Hélas! nous l'avons vu dernièrement passer sur ce chemin dans une tout autre pompe! Le corps municipal, les maréchaux et les généraux le complimentèrent à la barrière. MONSIEUR attendoit son fils au château des Tuileries, et le reçut dans ses bras. Tout étoit nouveau pour le jeune prince: Paris, ses jardins, ses monuments; et, parmi tant de François, cet étranger de notre façon ne connoissoit que son père.

## CHAPITRE II.

Le roi à Compiègne.

Cependant Louis XVIII, débarqué à Calais, approchoit de Compiègne: on se rendit en foule de Paris à cette résidence. Les François, comme du temps de la Ligue, étoient affamés de voir un roi; des courriers se succédoient d'heure en heure. Tout à coup on bat aux champs; une voiture attelée de six chevaux entre dans la cour du château de Compiègne. Elle s'arrête, on l'environne; on en voit descendre non le roi, mais un vieillard soutenu par son fils: c'étoient M<sup>er</sup> le prince de Condé et M<sup>er</sup> le duc de Bourbon; l'un, le guide de M<sup>er</sup> le duc de Berry au champ d'honneur; l'autre, le père de son infortuné frère d'armes. De vieux serviteurs de la maison de Condé, accourus à Compiègne, poussent des cris en reconnoissant leur maître, se jettent

sur ses mains qu'ils baisent avec des sanglots. Ces princes n'étoient que deux; on cherchoit en vain le troisième; ils étoient tout près de Chantilly, qui n'existe plus : quand l'héritier manque, qu'importe l'héritage?

Enfin, le roi lui-même arriva. Son carrosse étoit précédé des généraux et des maréchaux de France qui étoient allés au-devant de Sa Majesté. Ce ne fut plus des cris de vive le roi! mais des clameurs confuses, dans lesquelles on ne distinguoit rien que les accents de l'attendrissement et de la joie. MADAME accompagnoit le roi. Ses traits, comme on l'avoit remarqué, offroient un mélange touchant de ceux de son père et de sa mère. Une expression de douceur et de tristesse annonçoit dans ses regards ce qu'elle avoit souffert; on remarquoit jusque dans ses vêtements, un peu étrangers, les traces de son exil. MONSIEUR, déjà vieil habitant de la France, en présenta les nouveaux enfants au père de famille.

Telle est, en France, la force du souverain légitime, cette magie attachée au nom du roi : un homme arrive seul de l'exil, dépouillé de tout, sans suite, sans gardes, sans richesses; il n'a rien à donner, presque rien à promettre; il descend de sa voiture, appuyé sur le bras d'une jeune femme; il se montre à des capitaines qui ne l'ont jamais vu, à des grenadiers qui savent à peine son nom. Quel est cet homme? C'est le fils de saint Louis; c'est le Ro!! Tout tombe à ses pieds.

## CHAPITRE III.

Monseigneur le duc de Berry est nommé colonel général des chasseurs. Inspections militaires. Mot du prince. Pèlerinage de monseigneur le duc de Berry à Versailles.

Le roi donne à son peuple les institutions que les siècles avoient préparées. Mais l'ouvrage de la sagesse fut mal compris : il falloit suivre le dessin de l'habile architecte, bâtir sur son plan un nouveau palais dont les fondements auroient été antiques. Au lieu de cela, on se contenta de reblanchir des ruines et de s'y loger; on se crut en sûreté dans des débris qui devoient tomber au souffie de la première tempête. Mer le duc de Berry, nommé colonel général des chasseurs, n'eut à s'occuper, dans la première année de la restauration, que d'inspections militaires. Il parcourut les départements du Nord 1, visita les places fortes de l'Alsace, de la Lorraine et de la Franche-Comté, et revint à Paris. Il passoit un jour en revue, à Fontainebleau, un régiment de la vieille garde. Des grenadiers, qui l'avoient entouré après la revue, ne pouvoient s'empêcher de lui témoigner leur admiration pour Buonaparte. « Que faisoit-il donc de si remarquable? « leur dit Mer le duc de Berry. — Il battoit l'ennemi, répondirent-ils. — Belle merveille, répliqua le « prince, avec des soldats comme vous!»

Août, septembre 1814.

Mª le duc de Berry avoit profité de son voyage dans les provinces du nord pour passer un moment en Angleterre, et visiter les lieux de son exil. De retour à Paris, il fit un pèlerinage à ceux de son enfance: il partit pour Versailles avec un seul aide de camp. Il fut extrêmement frappé de trouver le château tout brillant d'or, de glaces et de peintures, mais inhabité, et debout dans une espèce de désert, comme les palais enchantés des Contes arabes. Versailles n'a été livré qu'un moment à la révolution: aucun des gouvernements illégitimes n'en a fait son séjour. L'imagination, frappée de la majesté du règne de Louis XIV et de la violence de la révolution, oublie ce qui s'est placé entre ces deux grandeurs de l'ordre et du désordre, et s'obstine à ne voir dans Versailles que le créateur de ses merveilles. Mer le duc de Berry regardoit avec étonnement la façade de ce palais, semblable à une ville immense; ces vastes rampes conduisant à des bocages d'orangers; ces eaux jaillissantes au milieu des statues, des marbres, des bronzes, des bassins, des grottes, des parterres; ces bosquets remplis des prodiges de l'art. Il se représentoit les fêtes brillantes données dans ce palais et dans ces jardins, encore peuplés des ombres des Montespan, des Nemours, des La Vallière, des Sévigné, des Condé, des Turenne, des Catinat, des Vauban, des Colbert, des Bossuet, des Fénelon, des Molière, des Racine, des Boileau, des La Fontaine. Et si l'on eût demandé quel étoit le voyageur que les gardiens du château conduisoient de salons en salons, de bosquets en

bosquets; quel étoit cet étranger, cet inconnu, à qui ils faisoient voir la chambre de Louis XIV, le cabinet de Louis XVI, l'appartement de madame la comtesse d'Artois, le balcon où l'infortunée Marie-Antoinette se montra au peuple, tenant monsieur le dauphin dans ses bras, on eût répondu que ce voyageur, cet étranger, cet inconnu, étoit le neveu de Louis XVI, le fils de madame la comtesse d'Artois, le dernier héritier de Louis XIV.

### CHAPITRE IV.

Les cent-jours. Monseigneur le duc de Berry à Gand.

La Providence, pour nous donner une dernière leçon, rendit un moment la puissance à Buonaparte. Il sort de la mer, traverse la France, arrive à la demeure du père de famille absent, court à Waterloo, et passant rapidement par le trône et par la gloire, va se replonger dans la mer au bout du monde.

Les cent-jours ne furent qu'une orgie de la fortune. La république et l'empire se trouvèrent en présence, également surpris d'être évoqués, également incapables de revivre. Tous ces hommes de terreur et de conquêtes, si puissants dans les jours qui leur étoient propres, furent étonnés d'être si peu de chose. En vain l'anarchie et le despotisme s'unirent pour régner: épuisée par ses excès avec le crime, la révolution étoit devenue stérile. La vieille France, qui se retiroit, conservoit encore ses forces après douze siècles, tandis que la nouvelle France se trouvoit déjà caduque au bout de trente ans.

Mer le duc d'Angoulème combattit héroïquement dans le midi. Son frère protégea la retraite de Louis XVIII à la tête des volontaires royaux et de la maison du roi. En sortant des portes de Béthune, il rencontra un corps de troupes portant les couleurs de Buonaparte. Il se précipite au-devant de ces soldats, les appelle au combat ou à la fidélité: ils refusent l'un et l'autre. On propose au prince de faire un exemple : « Comment voulez - vous, « répond-il, frapper des gens qui ne se défendent « pas? »

Le commandement général des différents corps réunis dans le cantonnement d'Alost fut remis à M<sup>st</sup> le duc de Berry: c'étoit une seconde armée de Condé; il y déploya la même générosité et les mêmes talents militaires. Accoutumé à l'exil, on voyoit que le malheur ne lui coûtoit rien: une mort comme la sienne n'est pas chose facile, et l'on ne parvient à cette perfection que par de longues épreuves. Cette mort a révélé les nombreux bienfaits de ce prince: il secouroit sans qu'on le sût de pauvres familles d'Alost. Ses infortunes n'ont jamais pesé que sur lui, et il a fait des heureux partout où il a souffert.

Il s'acquit encore un autre droit à l'estime de ses hôtes religieux, en accompagnant avec ses soldats une fête chrétienne, celle où l'on célébra le nom de ce Dieu pour lequel il n'y a point de terre étrangère; fète éternelle qui ne passe point comme celles des hommes.

Ce Dieu des infortunés est aussi le Dieu qui dispose de la victoire: il lui plut de l'ôter à l'homme qui en avoit abusé si long-temps. La perte de la bataille de Waterloo fit refluer un grand nombre de prisonniers françois dans les villes des Pays-Bas: Mr le duc de Berry s'empressa de les secourir. Il reste un témoignage touchant de sa magnanimité: c'est le mouchoir dont il enveloppa la main d'un soldat blessé à Waterloo. Le grenadier qui possède ce drapeau blanc ne s'en séparera qu'avec la vie; ct il auroit versé mille fois son sang pour guérir la blessure du prince qui pansa la sienne.

### CHAPITRE V.

Retour du roi. Monseigneur le duc de Berry préside le collége électoral de Lille.

Le roi remonta sur son trône 1: Ms le duc de Berry rentra une seconde fois dans cette belle France dont il ne devoit plus sortir. Ce fut encore à Saint-Denis, le terme de tous ses voyages, qu'il arriva. Bientôt après, on lui présenta les officiers du dixième régiment de ligne, qui étoit resté fidèle à Ms le duc d'Angoulème. « Messieurs, leur dit-il, « j'ai une permission à vous demander, c'est de por-

Juillet 1815.

« ter votre uniforme quand j'irai au-devant de mon « frère. »

Au premier moment de la seconde restauration. on parut vouloir profiter de la leçon reçue. Un ministre, qui avoit puissamment concouru à relever deux fois le trône, donna à l'opinion l'impulsion la plus monarchique. Les colléges électoraux furent convoqués avec éclat, et les princes de la famille royale furent nommés pour présider ceux des départements de la Seine, de la Gironde et du Nord!. Arrivé à Lille, Mr le duc de Berry prononça à l'ouverture du collége un discours remarquable par les sentiments et par la manière dont ils sont exprimés:

«Le plus aimé de vos rois, Henri IV, après de longues guerres intestines, rassembla les notables de son royaume à Rouen, et leur demanda des conseils; ainsi que lui, le roi, mon auguste seigneur et oncle, d'après la constitution qu'il a donnée lui-même à son peuple, s'adresse en ce moment à vous, et me nomme particulièrement pour être son organe auprès du département du Nord. Je ne parlerai point de leur fidélité, aux habitants d'un pays, berceau de la monarchie: je ne remercierai point de son dévouement ce peuple qui rappelle si bien ces Francs généreux et guerriers dont il est descendu le premier; je me bornerai à vous dire, messieurs, que le roi, après vingt-six ans de troubles et de malheurs, a besoin

<sup>1 15</sup> août 1815

« d'interroger le cœur de ses sujets, dont il juge « d'après le sien. Ne pouvant réunir autour de lui « tous les François, dont il est, vous le savez, bien « moins encore le monarque que le père, il vous « demande de lui adresser, non ceux de vous qui « l'aiment davantage, ce choix seroit impossible, et « vous y voleriez tous, mais ceux qui, dignes inter-« prètes de votre pensée, porteront au pied de son « trône cet oubli du passé, cette connoissance du « présent, ce coup d'œil dans l'avenir, ce respect « pour la charte constitutionnelle, cet amour pour « sa personne sacrée, enfin cette abnégation de soi-« même qui seule peut assurer le bonheur de tous. »

Avant l'ouverture du collége électoral, Mr le duc de Berry avoit voulu revoir et remercier la ville de Béthune et le sous-préfet, qui l'avoient si fidèlement reçu lors de sa retraite à Gand. Il envoya un présent à son hôte d'Alost, et une somme pour être délivrée aux indigents. Peu de fils de rois, rentrés dans leurs palais, se souviennent d'avoir été suppliants, d'avoir pris dans leurs bras le petit enfant, de s'être jetés à genoux, joignant l'autel domestique 1.

PLUT., in Themist.

### CHAPITRE VI.

## Mariage du prince.

Enfin d'heureuses destinées semblèrent s'ouvrir pour Mª le duc de Berry, par son union avec la princesse Caroline-Ferdinande-Louise, fille ainée du prince royal des Deux-Siciles. Complimenté par la Chambre des députés, il répondit à l'orateur: « J'aurai, je l'espère, des enfants qui, comme moi, « porteront dans leur cœur l'amour des François. » La France attendoit cette lignée royale: la révolution l'attendoit aussi.

Sur le rapport de M. de Castelbajac, qui fit observer à la Chambre des députés que le mariage d'un fils de France étoit une fête de famille, la Chambre ajouta 500,000 francs au million demandé par les ministres pour l'apanage du prince. Me le duc de Berry abandonna cette somme pendant cinq ans aux départements qui avoient le plus souffert pendant la guerre.

Il avoit écrit le 18 février à la princesse Caroline la lettre qu'on va lire, pour lui demander sa main. Les lettres de M<sup>57</sup> le duc de Berry, que les espérances d'une longue vie promettoient de nous cacher long-temps, nous ont été révélées par sa mort. Ce prince appartient désormais à l'histoire, et l'on aime à chercher dans ses sentiments intimes de nouveaux motifs d'admiration et de regrets.

Paris, 18 février 1816.

« MADAME MA SCEUR ET COUSINE,

«Il y avoit bien long-temps que je désirois obtenir l'aveu «du roi votre grand-père et du prince votre père, pour «former une demande à laquelle j'attache le bonheur de «ma vie; mais devant que j'aie obtenu leur agrément, c'est «Votre Altesse royale que je viens solliciter de daigner me «confier le bonheur de sa vie en s'unissant avec moi. J'ose «me flatter que l'age, l'expérience et une longue adverasité m'ont assez formé pour me rendre digne d'être son «époux, son guide et son ami. En quittant des parents si «dignes de son amour, elle trouvera ici une famille qui «lui rappellera le temps des patriarches. Que vous dirai-je «du roi, de mon père, de mon frère, et surtout de cet cange, MADANE, duchesse d'Angoulême, que vous n'ayez «entendu dire, sinon que leurs vertus, leurs bontés, sont «fort au-dessus des éloges que l'on en peut faire? L'union ala plus intime règne parmi nous, et n'est jamais troublée; «mes parents désirent tous impatiemment que Votre Al-«tesse royale comble mes vœux, et qu'elle consente à aug-«menter le nombre des enfants de notre famille. Veuillez, «madame, vous rendre à mes prières, et presser le moament où je pourrai mettre à vos pieds l'hommage des «sentiments respectueux et tendres avec lesquels je suis, emadame ma sœur et cousine, de Votre Altesse royale le «très affectionné frère et cousin,

a Charles-Ferdinand. »

Le jour de la célébration du mariage par procuration, il écrivit encore à la princesse la lettre suivante:

Paris, 25 avril 1816.

« Votre aimable lettre m'a fait un plaisir que je ne puis « vous exprimer, madame et chère femme, car dès aujour-« d'hui nous nous sommes donné notre foi. De ce jour nous «sommes unis par les liens sacrés du mariage; liens que aje chercherai toujours à vous rendre doux. Vous daignez «me remercier de vous avoir choisie pour la compagne de «ma vie! que de remerciments ne dois-je pas à Votre Altesse «royale pour avoir si promptement accédé aux vœux de avos excellents parents! Je sens combien il doit vous en « coûter de les quitter, de venir presque seule dans un pays «étranger, mais qui ne le sera bientôt plus pour vous, pour «vous unir à un homme que vous ne connoissez pas. J'ai « composé votre maison de dames dont la vertu et la dou-«ceur me sont connues: le roi a approuvé ce choix. Votre «dame d'honneur, Ma la duchesse de Reggio, est déses-«pérée de ne pouvoir aller au-devant de vous. M. de La «Ferronnays, votre dame d'atours, sœur de M<sup>®</sup> la comtesse « de Blacas, sera la première qui aura le bonheur de vous «faire sa cour : c'est un modèle de vertu et de l'amabilité « la plus douce; je vous la recommande particulièrement : « elle vous présentera les dames pour accompagner. Le duc « de Lévis, votre chevalier d'honneur, est un homme aussi « distingué par ses qualités que par ses talents. Le comte «de Mesnard, votre premier écuyer, est un loyal chevalier aqui n'est rentré en France qu'avec moi. Enfin, j'espère « que, lorsque vous les connoîtrez, vous les trouverez diagnes de l'honneur qu'ils ont de vous être attachés.

«Avec quelle impatience j'attends la nouvelle de votre «arrivée en France! Que je serai heureux, ma bien chère «femme, lorsque je pourrai vous appeler de ce doux nom! «Tout ce que j'entends dire de vos qualités, de votre bonté, «de votre esprit, de vos grâces, me charme et me fait brûler «du désir de vous voir et de vous embrasser comme je vous «aime.

« CHARLES-FERDINAND. »

Cette fin de lettre est la formule de presque toutes les fins de lettres de Henri IV, mais avec quelque chose de grave et de chaste qui tient à la sainteté du lien conjugal. Le jour même où M<sup>st</sup> le duc de Berry écrivoit cette lettre, la jeune princesse lui envoyoit celle-ci du pied des autels:

### Naples, 24 avril 1816.

«C'est à l'autel que je viens, monseigneur, de prendre « l'engagement solennel d'être votre fidèle et tendre épouse. «Ce titre si cher m'impose des devoirs que très volontiers aje commence à remplir dès ce moment, en venant vous «donner l'assurance des sentiments que mon cœur vous a «déjà voués pour la vie; elle ne sera remplie et occupée «que de chercher les moyens de vous plaire, à me con-«cilier votre amitié, mériter votre confiance. Oui! vous «aurez toute la mienne, toutes mes affections; vous serez «mon guide, mon ami; vous m'apprendrez à plaire à votre auguste famille; vous adoucirez (je n'en doute pas) le achagrin si vif que je vais éprouver de me séparer de la amienne. C'est sur vous, enfin, que je me repose entière-«ment du soin de ma conduite pour la diriger vers tout ce «qui pourra procurer votre bonheur. J'en ferai mon étude « habituelle : puissé-je y réussir et vous prouver combien cie mets de prix à être votre compagne! C'est dans ces «sentiments que je suis, pour la vie, votre affectionnée « épouse,

« CAROLINE.»

## CHAPITRE VII.

Arrivée de madame la duchesse de Berry à Marseille.

Un détachement de la garde royale se rendit en Provence. M<sup>me</sup> la duchesse de Reggio, M<sup>me</sup> de La Ferronnays, M<sup>me</sup> de Bouillé, M<sup>me</sup> de Gontaut, M. le duc d'Havré, M. le duc de Lévis, M. le comte de Mesnard, attendoient à Marseille l'arrivée de la princesse Caroline. Elle avoit déjà assisté à Naples à des fêtes brillantes, fêtes qui semblent éternellement préparées sur les bords de ce golfe où tout ce qu'on aperçoit, ciel, mer, campagne, palais. ruines, se rattache à des plaisirs du moment ou à des joies passées. Embarquée sur un vaisseau napolitain, M<sup>mo</sup> la duchesse de Berry traversa la mer qui avoit vu passer son aïeule, Marguerite de Provence, femme de saint Louis, revenant de la Terre-Sainte où elle avoit partagé les malheurs de son époux et de son roi. Marseille déploya à l'arrivée de la princesse cet enthousiasme qu'elle tient du sang de l'Ionie, de la beauté de son soleil, des chansons de ses troubadours, et du souvenir du bon roi René. Caroline de Bourbon fut reçue comme Marie de Médicis, au-devant de laquelle Henri IV avoit envoyé le connétable, le chancelier, le duc de Guise, et les princesses douairières de Guise et de Nemours. Mais écoutons les deux époux : ils vont nous raconter leur histoire, et avec quel charme!

### CHAPITRE VIII.

Lettres du prince et de la princesse. Madame la duchesse de Berry décrit les fêtes qu'on lui donne à Marseille et à Toulon.

Paris, 10 mai 1816.

«Je profite, madame, du départ de M<sup>me</sup> la duchesse de «Reggio, pour vous dire combien votre seconde lettre m'a «touché; cette lettre que vous m'avez écrite en sortant de «la cérémonie par laquelle vous avez confié votre destinée «entre mes mains. Je suis chargé de votre bonheur, et ce «sera la douce et constante occupation de ma vie. J'ai vu cavec peine le retard de votre départ de Naples: la qua-«rantaine que vous serez obligée de faire, quoiqu'elle soit «abrégée autant que possible, me fait présumer que ce «ne sera que dans les premiers jours du mois prochain que cj'aurai le bonheur de vous voir. Que je regrette de n'avoir «pas pu aller à Naples moi-même vous chercher! Mais il « faut nous soumettre aux volontés de nos parents; et, preamiers sujets, nous devons l'exemple de l'obéissance. Toute «la France vous attend avec la plus vive impatience, et moi aplus que personne. Je vous recommande M<sup>me</sup> la duchesse «de Reggio, qui malgré sa foiblesse a voulu partir. Elle se «trouve bien heureuse de pouvoir se rendre à son devoir « auprès de vous.

a Adieu, madame; je suis impatient de recevoir une lettre de Votre Altesse royale, datée de France. Le vent qui souffle avec violence me fait trembler.

« CHARLES-FERDINAND. »

## Du lazaret de Marseille, 26 mai 1816.

« Vos aimables lettres, monseigneur, m'ont déjà habituée « à votre intérêt. Je dois à Votre Altesse royale de l'infor-« mer, avec la confiance qu'elle m'inspire, de tout ce que « je fais ici, et d'abord de ma santé qui est très bonne. Je «me lève assez tard, parce que j'aime à dormir le matin; «ainsi je n'entends la messe que de neuf à dix heures. Le abon duc d'Havré prend la peine de venir de bien loin apour y assister, ainsi que le préfet, M. de Villeneuve-Baragemont, M. de Montgrand, maire, et les députés de la asanté, lorsque les affaires publiques le leur permettent. « Ainsi ils viennent me voir à une distance très respectueuse « qu'imposent les lois de la guarantaine. Puis je me retire « chez moi jusqu'au diner, après lequel je profite de l'excel-«lente société de Me de La Ferronnays; c'est à son atta-«chement pour Monseigneur que je dois sans doute la «preuve si touchante de son dévouement de venir s'enfer-«mer avec moi. J'y suis bien sensible, comme à la demande «qu'en fit aussi M la duchesse de Reggio. J'ai le plaisir «de la voir au parloir avec mesdames de Gontaut, de « Bouillé, et MM. de Lévis et de Mesnard, et tous ceux que « M. le duc d'Havré m'a présentés; c'est une occupation de «l'après-diner, avant la promenade ou la pêche; plaisirs « que les intendants de la santé m'ont procuré deux fois. «Ils sont bien empressés d'employer tous les moyens d'a-«doucir ma retraite. Jeudi passé j'ai fait une jolie prome-«nade sur mer dans un très beau canot que M. le com-«mandant de la marine a fait venir de Toulon; on a pu «entrer dans le port; et comme il a paru que les bons ha-«bitants de Marseille ont été contents que l'on ait trouvé «ce moyen de me faire voir à eux, j'ai demandé de renoueveler la promenade aujourd'hui si le temps le permet; «l'on m'a fait entendre aussi plusieurs fois de la musique; « enfin, monseigneur, l'on n'omet rien de ce qui peut m'être «agréable. Je suis bien reconnoissante, je vous assure, et avoudrois le montrer comme je le sens; mais je ne peux «vaincre tout d'un coup ma timidité. Mon âge et le peu "d'occasions que j'ai eues de paroître doivent me faire « excuser par ceux qui savent ces raisons; les autres ne me «jugent peut-être pas avec tant d'indulgence. Je n'en serai · affligée que par rapport à Votre Altesse royale à qui je

«voudrois faire éprouver tous les genres de satisfaction.
«On doit me faire voir Toulon; je jouirai d'autant plus de «ce plaisir que cette course n'est pas un retard, puisqu'elle «ne fait qu'employer les jours de grâce que messieurs de « la santé m'ont accordés; c'est un arrangement de l'excel-« lent duc d'Havré. Je n'écris pas aujourd'hui au roi notre « oncle, ni à votre père, pour ne les pas fatiguer; mais « soyez assez bon pour être près d'eux l'interprète de mes « sentiments de respect et d'attachement, ainsi que de ceux « d'amitié à Ms le duc et à Ms la duchesse d'Angoulème. Il « me tarde bien de faire partie de cette famille qui m'est « déjà si chère. Vous m'apprendrez à lui plaire, monsei-« gneur; vous me direz bien franchement tout ce que je « dois faire pour cela, et surtout pour mériter votre ten-« dresse.

« CAROLINE. »

Paris, 26 mai 1816.

« Je ne puis vous exprimer, madame, combien je suis « heureux d'apprendre votre arrivée à Marseille. J'aurois « bien voulu abréger l'ennuyeuse quarantaine de Votre Alatesse royale, et je crains que vous ne trouviez le temps « bien long. Vous avez déjà gagné les cœurs de ceux qui « n'ont fait que vous entrevoir. Vous êtes déjà si aimée en « France! on désire tant vous voir! Quand je sors à présent, l'on ne crie plus: vive le duc de Berry! mais, ce qui « me fait bien plus de plaisir: vive la duchesse de Berry! vive « la princesse Caroline.

a Je voudrois, madame, prévenir tous les désirs de Votre « Altesse royale, savoir ce qui pourroit lui plaire: vous au« rez ici une habitation charmante, que toute la famille « s'occupe à arranger. Vous aimez à mouter à cheval : je « vous cherche des chevaux bien sages. Je sais que vous « ne craignez rien, mais moi j'ai peur pour vous. A propos « de courage, vous avez été en grand danger sur mer, au« près de cette vilaine ile d'Elle. d'ou sont partis tous mos « maux l'année dernière. Cela m'a fait treubler ; mans j'au

«aimé à apprendre que vous n'aviez pas éprouvé la moindre «frayeur. Le sang de Henri IV et de Louis XIV ne s'est pas «démenti.

«Adieu, madame et bien chère amie, ma bonne et ai-«mable femme; en attendant le 15 de juin qui est encore «si loin, je veux vous répéter que je vous aime, et que je «ferai tout ce qui sera en moi pour vous rendre heureuse.

« CHARLES-FERDINAND. »

## Marseille, 2 juin 1816.

«Quel plaisir pour moi, monseigneur, de recevoir à cinq ajours de date vos lettres très aimables, mais aussi écrites «trop rapidement! Permettez-moi d'en faire un petit re- «proche à Votre Altesse royale. Vous m'excuserez, puis- «que vous m'assurez que vous désirez me donner toutes «sortes de bonheur, et que vous retardez celui que j'ai à «vous lire par l'étude qu'il faut que je fasse de votre écri- «ture. N'allez pas d'après cela me juger difficile et gron- «deuse.

«Je suis arrivée hier soir de Toulon, où tous mes insatants ont été employés à recevoir des hommages, des fêtes « sur terre et sur mer. La ville entière étoit parée, décorée « d'emblèmes, d'inscriptions allégoriques. Il est impossible « de décrire l'enthousiasme de ces bons habitants de Pro« vence, ils me gàtent; ils touchent sensiblement mon « cœur par les expressions répétées de leur amour pour « le roi et pour toute sa famille. Ils ont en même temps la « délicatesse de joindre des acclamations pour mes parents « de Naples : cela n'est-il pas charmant? Toutes les auto« rités sont excellentes, au dire général; ce sont bien elles « qui soutiennent ce bon esprit. J'ai vu avec plaisir ce « brave Rousse de Toulon, le seul qui ait fait reconnoître « Louis XVII, et qui continue, par un entier et désintéressé « dévouement, à se rendre utile à son pays et à son roi.

«L'on m'a conduite dans les arsenaux. Celui de terre, «qui n'existoit pas il y a quatre mois, est maintenant en

cétat d'armer plus de trente mille hommes. On le doit à l'activité infatigable du colonel qui en est chargé, dont le nom est M. de Laferrière. En tout, ce petit voyage m'a intéressée. Nulle part, je crois, on ne peut prendre une déée plus juste des moyens et de la grandeur de la France qu'en visitant ce beau port. S'il a fait cet effet sur moi, qui n'y entends rien, que doit-il produire sur les personnes qui ont des connoissances? C'est dans treize jours, monseigneur, que je vous verrai; que je jugerai par moimème de tout le bien que j'entends dire de votre cœur, de votre esprit, et que je vous répéterai que je suis et serai pour la vie votre fidèle et affectionnée

« CAROLINE. »

## Paris, 31 mai 1816.

«Le prince de Castelcicala m'a remis hier, madame et «bien chère amie, des lettres pour vous de vos chers pa-« rents; je ne perds pas un instant pour vous les envoyer. «J'ai encore reçu aujourd'hui des nouvelles de Marseille. « du 23; je sais que vous enchantez tout ce qui vous en-«toure, et tout ce qui peut vous apercevoir. Votre promeanade en bateau a eu un grand succès, et surtout la pro-«messe que vous avez faite de la renouveler. Je ne vous «écrirai pas aujourd'hui une longue lettre, en ayant tant «à vous envoyer qui doivent vous intéresser davantage. Je «m'occupe de vous chercher des chevaux, et j'espère en «trouver qui vous conviennent. Nous avons été voir la «corbeille que le roi vous donne, et j'espère que vous en «serez contente. Il y a surtout une robe de bal que je serai «charmé de vous voir porter. Mon père rassemble votre «bibliothèque; mon frère et sa femme ornent votre cham-«bre; chacun de nous se fait un si doux plaisir de vous «être agréable! Et qui le désire plus que celui qui vous a est déjà uni par les liens les plus sacrés? Je suis toujours «effrayé de mes trente-huit ans; je sais qu'à dix-sept je atrouvois ceux qui approchoient de la quarantaine bien

«vieux. Je ne me flatte pas de vous inspirer de l'amour, a mais bien ce sentiment si tendre plus fort que l'amitié, a cette douce confiance qui doit venir de l'amitié même. Je a vois que je ne finis pas, et vous avez toutes vos lettres à a lire. Adieu; encore quinze grands jours. Je baise les mains a de ma femme comme je l'aime.

« CHARLES-FERDINAND. »

Paris, 4 juin 1816.

« J'ai reçu hier, madame et bien chère amie, votre «bonne et aimable lettre du 27. Tout le monde dit beau-«coup de bien de vous; mais je juge encore plus de ce que «vous valez par vos lettres, où je trouve tout ce qui est fait «pour me charmer. Vous me demandez de vous donner des «conseils; je vous dirai tout ce que je croirai vous être «utile. Vous vous plaignez de votre timidité; elle sied à vo-«tre àge, et vous savez y mêler la bonté et la noblesse. Vous «ètes entourée de l'amour des habitants du Midi, qui sont «bien bons. Vous êtes un présage de bonheur pour la «France, et la terreur des factieux 1.

« CHARLES-FERDINAND. »

### CHAPITRE IX.

Suite des lettres. Madame la duchesse de Berry quitte Marseille, et continue à parler de la France à mesure qu'elle s'approche de Fontainebleau.

Montélimart, 5 juin 1816.

«La lettre de Monseigneur, du 31 mai, m'est parvenue «avant qu'il m'ait été possible de finir ma réponse à celle «du 26. Je vous remercie sensiblement de la seconde

<sup>·</sup> Louvel l'a bien prouvé.

« comme de la première. Vous m'avez fait un vrai plaisir de « m'envoyer celles de mes parents.

«On continue à me faire voir la France parée. Dans tous « les lieux où je passe, les acclamations sont continuelles, « ainsi que les compliments des autorités. J'y suis bien sen« sible : mais je dirai tout bas à Monseigneur, à celui pour « qui je n'ai rien de caché, et pour lui seul, que je sens le « poids de ces bonneurs, et n'en serai jamais enivrée. Il me « tarde de jouir d'une vie paisible en famille. Que Votre « Altesse royale reçoive, en attendant, l'assurance de ma « tendresse : elle durera autant que ma vie.

« CAROLINE. »

Lyon, 9 juin 1816.

«Votre lettre du 4 et du 5 juin, monseigneur, m'a été « remise le soir de mon arrivée à Lyon; je ne veux plus vous « répéter que je vous en remercie : une fois pour toutes, « comptez sur ma tendre reconnoissance, et soyez sûr que « rien n'échappe à ma sensibilité : vous l'avez touchée vive- » ment.

«Vous êtes content de moi, dites-vous, monseigneur. «Cest sans doute pour me rassurer; car je sens qu'il me «manque beaucoup, mais beaucoup pour être ce que je «voudrois pour vous plaire, et pour répondre à l'idée trop «flatteuse qu'on vous a donnée de Caroline. Croyez à son «bon cœur, à son désir de répondre à votre confiance, en «vous accordant la sienne tout entière. Voilà tout ce dont «je puis vous répondre : vos soins, vos bontés feront le «reste.

«Je suis bien sensible à tout ce qu'on fait pour embellir «mon habitation et parer ma personne. Comment témoigner «à tous ma reconnoissance? Vous m'aiderez, monseigneur; «ce n'est que vis-à-vis de vous que j'essaie déjà de n'avoir «plus besoin d'interprète; car je vous dis bien franche-«ment que vous êtes cher à votre

« CAROLINE. »

Paris, 9 juin 1816.

«C'est, madame et chère amie, par un des plus dévoués aserviteurs de notre maison que je vous écris, par un chomme bien heureux de notre union, le bon prince de «Castelcicala. Je n'ai pas besoin de vous le recommander, ail me connoît bien, m'ayant vu si long-temps eu Angleaterre. Avec quel plaisir je prendrois sa place! C'est done adans six jours que je vous verrai! J'ai toujours peur que avous ne me trouviez pas beau, car les peintres de Paris ne sont pas comme ceux de Palerme; ils flattent. Avec quel aplaisir je presserai votre main! Prenez aussi la mienne. «si je ne vous déplais pas trop. La contrainte où nous se-«rons pendant deux jours me gênera bien. Ma Caroline, je avais m'occuper de votre bonheur, de vos plaisirs. Je sais aque vous aimez le spectacle, j'ai des loges à tous les «théatres. J'ai une jolie campagne dont on vous aura parlé, « nous irons bien souvent ensemble. Je chasse souvent, vous «y viendrez en calèche; vous aimez la musique, je l'aime «aussi beaucoup. Enfin, madame, je chercherai à vous «rendre heureuse, et j'espère y parvenir. Vous avez, si «je dois croire tout ce qui vous a vue, bonté, douceur. « esprit et gaité : que peut-on de mieux? Cependant nou. « nous trouverons des défauts : tendre indulgence sera no-• tre devise.

« CHARLES-FERDINAND. »

### Fontainebleau, 12 juin 1816.

«Votre lettre de Lyon, que je reçois de la main du roi, «me fait un plaisir que je ne puis vous exprimer. Je suis «charmé que vous me grondiez sur mon écriture: vous «avez bien raison; mais, en vous écrivant, mon cœur m'em-«porte; et vous n'avez pas d'idée de l'effort que je suis «obligé de faire pour être lisible. Encore trois jours! je «brûle de vous voir. J'éprouve aussi aujourd'hui un grand «bonheur; je possède votre portrait. Au moins celui-là ne «vous défigure pas du tout; et fût-il un peu flatté, l'on peut

ettre encore fort agréable, sans être aussi jolie que ce «portrait.»

Ce 13.

«Le prince de Castelcicala me remet votre lettre de Mou-«lins, qui est plus aimable encore que les autres. Enfin c'est «demain que je verrai ma femme, celle dont le bonheur «doit être mon ouvrage.»

Hélas! le prince a fait le malheur de celle dont il comptoit faire la félicité: mais qui faut-il accuser? Comme ces deux jeunes époux aimoient la France! quelle reconnoissance bien sincère (car elle étoit bien cachée dans ces lettres) des hommages qu'on leur rend! Ces lettres renferment-elles un seul mot que l'âme la plus naïve, la plus noble et la plus tendre pût désavouer? Qui ne voudroit, en les lisant, avoir pour frère et pour sœur, pour fils et pour fille, celui et celle qui les ont écrites?

M<sup>p</sup> le duc de Berry et M<sup>me</sup> la duchesse de Berry offroient un touchant rapport de destinées : sortis de la même race, tous deux Bourbons, tous deux ayant vu la chute du trône de leur famille, tous deux remontés à leur rang, ils n'avoient guère connu avant leur mariage que l'exil et l'infortune. Battus de la même tempête, ils s'étoient unis pour s'appuyer. Après tant de calamités, ils cherchoient quelques moments de bonheur : leurs lettres prouvent combien il a été cruel de les leur ravir.

### CHAPITRE X.

Madame la duchesse de Berry arrive à Fontainebleau. Célébration du mariage à Paris.

La princesse arriva le jour où Mer le duc de Berry l'attendoit, comme on le voit dans sa dernière lettre. Sa marche à travers la France avoit été une longue fête. Au terme de sa course elle trouva deux tentes dressées dans la forêt de Fontainebleau, à la croix de Saint-Hérem. Elle y fut reçue par le roi, MADAME, MONSIEUR, Mer le duc d'Angoulème et Mer le duc de Berry. Tout s'y passa avec les mêmes cérémonies et les mêmes étiquettes qu'au mariage de Louis XV. Dans cette famille de France rien ne change, quand même le royaume est changé: c'est ainsi qu'elle ramène à la longue, par son immobilité, les institutions à un point fixe, et donne au gouvernement une forme impérissable.

Les premières pompes du mariage de M<sup>st</sup> et de M<sup>me</sup> la duchesse de Berry furent charmantes sous les arbres. On diroit que les descendants des rois chevelus ont conservé une prédilection secrète pour les forêts: ils ont aimé à placer leurs palais dans la solitude, à promener les enchantements de leur cour sous de grands chênes. Que de souvenirs ce Fontainebleau, habité par vingt-neuf rois depuis Robert, n'offroit-il pas à la jeune princesse! Saint Louis, l'auguste chef de sa race, y avoit fait bâtir un hôpital pour les pauvres, parmi lesquels il cher-

choit, comme il le disoit, Jésus-Christ. Aux travaux du saint, d'autres siècles ajoutèrent les ouvrages de Charles-le-Victorieux et de François, le restaurateur des lettres. Henri IV datoit ses lettres de ses délicieux déserts de Fontainebleau. Louis XIII les embellit encore. Vint l'infortuné Louis XVI, qui jeta des pins sur les rochers, comme un voile de deuil; et, trente ans après, on vit un pape prisonnier dans les bosquets où Louis XIV avoit aimé La Vallière. Et toutes ces choses, qui sont de l'histoire pour le monde, ne sont pour cette Maison de France que des traditions de famille.

Le mariage fut enfin célébré à Notre-Dame. Chacun, en voyant cette cérémonie, se souvenoit d'une autre pompe; chacun considéroit combien peu de temps il faut pour changer les ris en larmes, pour mettre le maître du monde à la place de l'exilé, et l'exilé sur le trône du maître du monde. Ce qui paroissoit devoir être plus durable que les empires, c'étoit la félicité de M<sup>st</sup> le duc et de M<sup>me</sup> la duchesse de Berry. Jamais il n'y eut mariage mieux assorti, mari plus affectueux, femme plus dévouée et plus tendre. La France étant en paix avec l'Europe, M<sup>st</sup> le duc de Berry put jouir enfin d'un repos qu'il avoit bien acheté, et qui depuis long-temps étoit l'objet de ses vœux.

# CHAPITRE XI.

Vie privée du prince. Anecdotes du cocher, du valet de pied et du piqueur. Pension de M. de Provenchère.

Adoré de sa maison, Mr le duc de Berry y établit un ordre parfait; non cet ordre naturel à la médiocrité de l'esprit, mais celui qui tient à la délicatesse de l'âme, et qui donne l'indépendance: il vouloit que cet ordre, établi pour lui-même, se retrouvat encore parmi ses domestiques. Quand ils placoient une somme à la caisse d'épargne, il doubloit cette somme, afin de les encourager à l'économie et de les rendre prévoyants pour l'avenir. Excellent maître, sa bonté n'avoit d'autre défaut que d'être impatiente comme son humeur. Il avoit plusieurs fois signifié à un cocher qu'il ne vouloit plus être mené par lui. « Tu es trop vieux pour travailler, lui disoit-il brus-« quement, va-t'en. » Le cocher, non moins déterminé à rester, déclaroit qu'il avoit une nombreuse famille, et qu'il falloit qu'il travaillat. « Et que ne « disois-tu cela plus tôt? s'écrie le prince : c'est une « autre affaire. J'augmente de 1200 francs ta pen-« sion de retraite; mais, bon homme, je t'en prie, « repose-toi. »

Depuis quelque temps le prince entendoit toute sa maison retentir du nom d'un certain *Joseph*, qu'on ne cessoit d'appeler dans les jardins, les cours, les vestibules. Il ordonne qu'on lui amène cet homme qu'il ne connoissoit pas. « Hé bien, Jo-« seph! lui dit-il, c'est donc toi qui mènes ma mai-« son? Tu me parois faire la besogne de tout le « monde. Es-tu marié? as-tu des enfants? » Joseph, tremblant, répond: « Oui, monseigneur. » Les gages de Joseph furent doublés.

Aubry étoit le premier piqueur du prince, souvent loué, souvent grondé, suivant la fortune de la chasse. Un rendez-vous est donné à Compiègne. Aubry reçoit l'ordre de s'y trouver à huit heures précises du matin. Le prince, arrivé plus tôt, ouvre la chasse à sept heures et demie. Aubry, exact à huit heures, entend la chasse au loin dans la forêt. A midi, M<sup>5</sup> le duc de Berry rentre fatigué, le cerf égaré, les chiens en défaut. Il demande Aubry avec les marques de la plus vive impatience. On trouve Aubry qui se cachoit: on l'amène tout interdit devant Monseigneur. « Aubry, s'écrie le prince, quelle « est la punition des gens qui ne sont pas exacts? » Aubry ne peut répondre. « Tu ne le sais pas? dit le prince: hé bien, moi, je le sais; c'est de payer « une amende, et je la paie. » Il lui remet une somme pour ses enfants.

Il n'oublioit jamais les services qu'on lui avoit rendus. Sa reconnoissance alla chercher jusqu'en Amérique M. de Provenchère, son premier valet de chambre, que l'âge et les infirmités retenoient aux États-Unis. Par une rare délicatesse, M<sup>sr</sup> le duc de Berry nomma pour son trésorier ce vieux serviteur; et c'est à ce titre qu'il recevoit une pension, quoique le prince n'eût jamais ni trésor ni cassette.

## CHAPITRE XII.

Suite de la vie privée. Charité du prince.

Les bontés de M<sup>er</sup> le duc de Berry ne se renfermèrent pas dans sa maison. Dans toutes les parties de la France, il découvroit les misérables: son nom, comme celui de la charité même, se trouvoit mêlé à toutes les œuvres de miséricorde: ce caractère est particulier à nos rois. Il nous reste des ordonnances qui prescrivent, dans les temps les plus désastreux, l'acquittement des aumônes avant les assignations, ou qui commandent de surseoir au paiement de toutes dettes, à l'exception des aumônes, exceptis eleemosynis <sup>1</sup>. Chaque soir on remettoit à M<sup>er</sup> le duc de Berry une feuille contenant l'analyse des pétitions qui lui étoient présentées dans le courant du jour; et, selon les renseignements obtenus, il faisoit droit à ces pétitions.

Il prenoit sur ses goûts pour satisfaire sa générosité. C'est ainsi qu'il renonça à l'achat de quelques tableaux qu'on proposoit de lui vendre à Anvers. « J'ai réfléchi à votre proposition, écrivoit-il à « M. Despalières, et j'ajourne l'emplette. Dans un « temps où mes pauvres appellent ma sollicitude, « je me reprocherois d'acheter si cher un plaisir « dont je puis me passer. » Une autre fois, il disoit

<sup>1</sup> Ordonn. des rois de France, tom. 11, pag. 300-447.

1

au maire de son arrondissement : « Quand vos « pauvres auront besoin de moi, ne m'épargnez « pas. »

Il donnoit à la Société de bienfaisance, dont il étoit président, un secours de 500 francs par mois; et, dans l'année 1816, il versa à la caisse de cette société la somme de 11,000 fr. comme don extraordinaire. A la mort de M<sup>sr</sup> le prince de Condé, il remplaça son général dans la présidence de l'Association paternelle des chevaliers de Saint-Louis: c'étoit un droit. On a déjà dit que, par un testament fait en Angleterre, le prince de Condé avoit légué le soin de ses compagnons d'armes à celui qui avoit partagé leurs périls. En apprenant la mort du héros de Berstheim, M<sup>sr</sup> le duc de Berry laissa échapper ces paroles, qui disent tout: « Nous « avons perdu notre vieux drapeau blanc. »

Les charités connues de Ms le duc de Berry se montoient à plus de 100,000 écus par an, et beaucoup d'autres étoient cachées. M<sup>me</sup> la duchesse de Berry secondoit merveilleusement le penchant généreux du prince. On a calculé que leurs aumônes réunies, dans l'espace de six ans, se sont élevées à 1,388,851 francs, somme énorme pour un prince dont le revenu étoit au-dessous de celui de plusieurs généraux, banquiers et propriétaires. Il faut ajouter à ce million 388,851 fr. les 500,000 fr. que Ms le duc de Berry abandonnoit par an aux départements qui avoient le plus souffert de la guerre; ce qui fait deux millions dans le cours de quatre années: en tout, près de quatre millions d'aumônes.

Tous ces dons étoient accompagnés de soins qui en doubloient le prix. Le prince et la princesse, suivant le précepte de l'Évangile, visitoient les malheureux auxquels ils accordoient des secours; quelquefois ils se cachoient mutuellement leurs bonnes œuvres. Comme ils sortoient un jour ensemble, une pauvre femme se présente à eux avec ses enfants. La plus jeune des filles de cette femme s'approche naivement de la princesse. «Je m'en suis «chargée, » dit M<sup>mo</sup> la duchesse de Berry en rougissant. «Bien, répondit le prince; j'aime à vous «voir augmenter notre famille.»

## CHAPITRE XIII.

Suite de la vie privée. Diverses aventures.

L'humanité suit la charité, ou plutôt elle en fait partie. Le cheval d'un des dragons de la garde, qui accompagnoient le roi dans une promenade. s'abattit: le dragon eut la jambe cassée. Mer le duc et Mer la duchesse de Berry le rencontrèrent; ils descendirent de voiture, y firent placer le blessé, ordonnèrent qu'on le conduisit à l'Élysée pour être soigné jusqu'à parfaite guérison, et s'en retournèrent à pied par un soleil ardent. C'étoit le même prince qui, souvent manquant de tout, n'avoit pas trouvé une main pour le secourir.

MONSIEUR avoit donné à son jeune fils cette chaumière de Bagatelle, qui fit tant parler au commen-

cement de la révolution, et dont le dernier commis de Buonaparte auroit dédaigné les jardins et l'ameublement. Mer le duc de Berry aimoit cette petite retraite, où il nourrissoit les pauvres des environs. Il y alloit souvent le matin dans la belle saison. Un jour, traversant le bois de Boulogne, il rencontre un enfant chargé d'un panier. Le prince arrête son cabriolet: « Petit bonhomme, où vas-tu? » dit-il à l'enfant. « A la Muette, porter ce panier, » répond celui-ci. «Il est trop lourd pour toi, ce panier, dit le prince : donne-le-moi, je le remettrai en passant. » Le panier est placé dans le cabriolet, et le prince le dépose fidèlement à son adresse. Il va trouver ensuite le père de l'enfant et lui dit : « J'ai • rencontré votre petit garçon; vous lui faites porter « des paniers trop lourds; vous détruirez sa santé, « et vous l'empêcherez de grandir. Achetez-lui un « ane pour porter son panier. » Et il lui donna l'argent pour acheter l'ane.

Qu'un grand monarque, qu'un homme célèbre se mélent inconnus à la foule, on aime à les y chercher; mais pourtant rien de plus facile que les vertus de position qu'ils déploient dans ces aventures : l'orgueil humain s'arrange de descendre pour remonter. Ce n'est point ce plaisir des contrastes qu'on éprouve en lisant la vie privée de M<sup>57</sup> le duc de Berry. Il n'étoit point roi; il n'avoit point encore cet éclat de gloire que la mort lui a donné : accoutumé à l'obscurité, ce n'étoit point une chose nouvelle pour lui de se trouver au milieu des rangs inférieurs de la société. Ce qui fait donc le charme

des mots et des actions dont il remplissoit ses journées, c'est la supériorité même de sa nature : on aime et l'on admire l'homme dans le prince, indépendamment de la scène qui le fait connoître.

## CHAPITRE XIV.

Suite des aventures.

Par une matinée du mois de juin, qui sembloit devoir être belle, Mr le duc de Berry et Mr la duchesse de Berry allèrent se promener à pied sur le boulevart: survient un orage. Un jeune homme passe avec un parapluie; le prince le prie de le lui prêter pour sa femme. « Volontiers, dit le jeune • homme; madame me permettra-t-elle de l'accom-« pagner? » — « Très certainement, » dit le prince. Et le voilà qui marche auprès de la princesse avec l'étranger. Le chemin étoit long; le jeune homme disoit souvent: « Est-ce ici? » — « Encore quelques pas, » répondoit le prince. On approche de l'Élysée-Bourbon; la garde reconnoît LL. AA. RR. et prend les armes. Le jeune homme, dans la dernière confusion, balbutie des excuses: Mr le duc de Berry le rassure et le remercie.

Dans une autre course avec M<sup>me</sup> la duchesse de Berry, il fut obligé de se réfugier dans la loge d'une portière qui eut lieu de remercier le ciel de lui avoir envoyé de pareils hôtes.

Lorsqu'on transporta au Pont-Neuf la statue de

Henri IV, un accident arrêta l'appareil dans l'avenue de Marigny. Me le duc de Berry, qui se trouvoit sur la terrasse de son jardin, le long de cette avenue, aperçut MONSIEUR et Mer le duc d'Angoulême, au milieu du peuple, dans leur voiture : il descend tête nue, en habit bleu, et sans ordres. La foule, qui ne le connoissoit pas, ne vouloit pas le laisser passer. Par hasard, quelqu'un le nomme. Aussitôt la multitude ouvre ses rangs, et le prince passe en disant : «Je vous demande pardon, mes « amis; c'est mon père et mon frère qui m'appel-· lent. » Le peuple fut charmé de cette simplicité et de cette confiance. Ce prince étoit au milieu des François sous la protection publique, comme ces riches moissons qui reposent dans nos champs sans gardes et sans défenseurs.

Il alloit souvent aux incendies, travailloit, portoit de l'eau, et ne se retiroit que le dernier : il se trouvoit ainsi continuellement mélé aux aventures populaires. Il revenoit avec un aide de camp d'une de ses promenades accoutumées, lorsque, remontant le long du quai au charbon, il aperçoit des charbonniers qui retenoient un de leurs camarades : celui-ci faisoit des efforts pour se débarrasser et se jeter dans la Seine. Le prince approche, entre en conversation, et apprend que le charbonnier qui veut se noyer est un père de famille, livré au désespoir par la perte d'une somme de 400 francs. Le prince fend la foule, arrive à l'homme, emploie tous les raisonnements, et obtient de lui avec beaucoup de peine qu'il différera l'exécution de son dessein

de quelques moments. Le traité conclu, Monseigneur confie le charbonnier à la garde de ses camarades; l'aide de camp court au palais, et apporte les 400 francs. Les charbonniers apprirent alors que l'inconnu avec lequel ils avoient causé si familièrement étoit le neveu du roi. Ces braves gens, qui ne pouvoient rien pour leur bienfaiteur pendant sa vie, ont fait éclater leur reconnoissance à sa mort : ils ont accompagné à sa dernière demeure le prince dont ils n'ont pu sauver les jours, comme il avoit sauvé ceux de leur infortuné camarade.

Les artistes avoient leur bonne part des visites de M<sup>sr</sup> le duc de Berry. Il tomboit tout à coup dans l'atelier de nos grands peintres, comme François I<sup>er</sup> chez Léonard de Vinci : il y passoit des heures entières à les voir travailler, mêlant à sa vive admiration d'utiles et savantes critiques. Si aucune remarque fine n'échappoit à la délicatesse de son goût, aucun sentiment élevé n'étoit étranger à la noblesse de son cœur. Il apprit que les restes du château de Bayard étoient à vendre; il désira les acquérir, mais sous la condition que le contrat ne seroit pas fait en son nom. Après la chute et le rétablissement de la monarchie, un fils de France. traitant pour acheter en secret les débris du manoir du plus parfait des chevaliers, est une chose qui peint à la fois et le prince et le siècle. Il y a des temps où il n'est permis ni d'honorer des ruines, ni d'être sans reproche.

Les personnes les moins bienveillantes pour le prince étoient désarmées aussitôt qu'elles l'avoient vu : il ne sortoit pas d'un musée, d'un atelier, d'une manufacture, sans y laisser un ami: ses moyens de succès étoient tirés de sa propre nature. Apercevoit-il un enfant, il couroit à lui, le prenoit dans ses bras, le caressoit, l'embrassoit : voilà le père et la mère séduits. Lui présentoit-on un objet d'art, il l'examinoit curieusement : voilà le savant ou l'artiste charmé. Enfin il suivoit envers tout le monde, par bonhomie, le conseil de Nestor, qui recommande d'appeler chaque soldat par son nom, afin de lui prouver qu'on le connoît et qu'on estime sa race. Il y a des gens qui s'attendrissent encore aujourd'hui lorsqu'ils racontent que M<sup>sr</sup> le duc de Berry leur avoit demandé des nouvelles de leur santé en les appelant par leurs noms. « Comment, « disent-ils, voulez-vous qu'on résiste à cela? » Pourquoi ces choses étoient-elles admirables dans Mer le duc de Berry? parce que la simplicité est le génie dans une âme supérieure : dans une âme commune, la simplicité est le train de nature; c'est tout juste la médiocrité.

## CHAPITRE XV.

Suite du précédent.

Gracieux, délicat, élégant, ingénieux dans ses souvenirs avec les personnes d'un rang plus élevé, M<sup>67</sup> le duc de Berry trouvoit toujours quelque chose d'heureux à leur dire. Il écrivoit à M. le marquis de Gontaut : « En confiant à la vicomtesse de Gontaut « le soin de ce que j'aurai de plus cher au monde, « j'ai cru lui donner une marque de mon estime « particulière; et j'ai saisi avec empressement cette « occasion de montrer à tout ce qui porte le nom « de Biron combien je compte sur un zèle et un « dévouement auxquels nous sommes accoutumés « depuis des siècles. »

Le général Levavasseur venoit de perdre son fils; Monseigneur lui écrivit aussitôt : « J'apprends avec «beaucoup de peine, mon cher Levavasseur, la « perte cruelle que vous venez de faire : elle est « du nombre de ces événements pour lesquels on ne « peut offrir des consolations. Si l'assurance du très « véritable intérêt que je prends à votre malheur en adoucissoit l'amertume, vous pouvez y compter a positivement. Votre pauvre fils annonçoit des dise positions qui auroient fait votre bonheur. Il vous « en reste un: toutes vos affections vont se concenetrer sur lui : il faut espérer qu'il s'en rendra di-«gne, et vous dédommagera, autant qu'il sera en « lui, du chagrin que vous éprouvez en ce moment. «Je regrette que ce soit un si triste événement qui « me donne l'occasion, mon cher Levavasseur, de « vous renouveler l'assurance de mon attachement « et de ma parfaite estime. »

Quatre mois après, Monseigneur donne un bal; il pense au général Levavasseur et recommande de ne pas lui envoyer d'invitation. Quelle mémoire! Le jour même de sa mort, M<sup>p</sup> le duc de Berry ne fut occupé que des moyens d'arranger les affaires d'un homme qu'il aimoit et qu'il avoit attaché à son service.

Cette vie simple n'étoit point perdue pour le trône. On s'apercevoit d'un progrès sensible dans la raison du prince, d'un adoucissement graduel dans son caractère. Ses idées se fixoient; à l'écart des hommes, il les voyoit mieux. La première partie de ses jours s'étoit passée tout en expériences, la seconde tout en réflexions : il recueilloit pour son règne le fruit de ses malheurs et le résultat de ses jugements.

## CHAPITRE XVI.

Madame la duchesse de Berry perd ses deux premiers enfants. Fatalité des nombres.

Cependant la fatale destinée qui poursuivoit le prince reparoissoit de temps en temps comme pour conserver ses droits et empêcher la prescription. M<sup>me</sup> la duchesse de Berry accoucha le 13 juillet 1817 d'une fille qui ne vécut point. La princesse se plaignoit d'avoir donné le jour à une fille. « Ne « vous désolez point, lui dit Monseigneur : si c'étoit « un garçon, les méchants diroient qu'il n'est pas « à nous, tandis que personne ne nous disputera « cette chère petite fille. »

Le 13 septembre 1818, la princesse accoucha de nouveau d'un garçon qui mourut au bout de deux heures. Mer le duc de Berry, frappé, le 13 février 1820, d'un coup mortel, remarqua le retour de cette date; il n'auroit pas souffert que l'on comptât pour un jour fatal le 13 avril 1814, jour qui le rendit à la France.

Lorsque Henri IV fut assassiné, on fit aussi des calculs sur le nombre 14 1. On remarqua que Henri étoit né 14 siècles 14 décades et 14 ans après la nativité de Notre-Seigneur; qu'il vit le jour un 14 décembre, et mourut un 14 mai; qu'il y avoit 14 lettres dans son nom; qu'il avoit vécu quatre fois 14 ans, quatre fois 14 jours et 14 semaines; qu'il avoit été roi, tant de France que de Navarre, 14 triétérides; qu'il avoit été blessé par Jean Chatel 14 jours après le 14 décembre, en l'année 1594, entre lequel temps et celui de sa mort il n'y a que 14 ans, 14 mois et 14 fois cinq jours; qu'il avoit gagné la bataille d'Ivry le 14 mars; que le dauphin étoit né 14 jours après le 14 septembre; qu'il avoit été baptisé le 14 août; que le roi avoit été tué le 14 mai, 14 siècles 14 olympiades après l'incarnation; que l'assassinat eut lieu deux fois 14 heures après que la reine étoit entrée en pompe dans l'église de Saint-Denis, pour y être couronnée; que Ravaillac avoit été exécuté 14 jours après la mort du roi, en l'année 1610, laquelle se divise justement par 14; car 115 fois 14 font 1610.

M<sup>st</sup> le duc de Berry, dernier prince des Bourbons, dans la ligne directe, fut tué d'un coup de couteau comme le premier roi Bourbon. Il expira

<sup>·</sup> Journal de l'Étoile.

le 14 février 1820, comme son aïeul le 14 mai 1610: le premier Condé avoit été assassiné d'un coup de pistolet: le dernier Condé a été fusillé. Presque tous les ducs de Berry (y compris Louis XVI qui porta ce nom) ont eu une fin malheureuse. L'histoire, dans tous les siècles, a fait de pareils rapprochements qui ne prouvent rien, sinon la ressemblance des adversités parmi les hommes.

## CHAPITRE XVII.

Pressentiments de monseigneur le duc de Berry comparés à ceux de Henri IV.

Madame de Sévigné appelle le rossignol le héraut du printemps: la jeune princesse, fille de notre aimable prince, étoit venue nous annoncer le retour des beaux jours de la monarchie, et nous prédire un frère et un roi. La naissance de MADEMOISELLE avoit redoublé la tendresse de Ms<sup>1</sup> le duc de Berry pour sa femme; il chérissoit dans cette princesse la mère des monarques futurs qui devoient assurer le repos de l'État: l'amour de la patrie augmentoit en lui l'amour paternel. Toutefois des pensées tristes l'assiégeoient.

Il existe en France une certaine classe d'hommes ou d'avortons révolutionnaires qu'on ne sauroit définir; c'est, si l'on veut, la bassesse vivante et personnifiée ayant pour âme le crime. Ces hommes, ensevelis dans le mépris sous un gouvernement

régulier, étouffent; et, pour donner passage à la voix de leur conscience, ils ont recours aux lettres anonymes; ces lettres ne sont pour ainsi dire que la copie des pages de ce livre éternel où les forfaits de la pensée sont écrits. De pareilles lettres avoient souvent été adressées à M<sup>er</sup> le duc de Berry; dans les derniers temps, elles s'étoient multipliées, et leur style devenoit de plus en plus atroce. Le prince en étoit assez frappé, soit qu'il eût des pressentiments secrets, soit qu'il ne pût s'empêcher de reconnoître les symptômes d'une décomposition sociale.

Henri IV avoit de même pressenti sa fin. « Par-« dieu, je mourrai dans cette ville, répétoit-il à Sully; « je n'en sortirai jamais : ils me tueront. Je vois bien «qu'ils mettent toute leur dernière ressource dans «ma mort1.» Une autre fois, il dit à Marie de Médicis : « Ma mie, si ce sacre ne se fait jeudi, je vous « assure que vendredi passé vous ne me verrez « plus. » Il lui dit encore dans une autre occasion : « Passez, passez, madame la régente!» Un jour il répondoit à M. de Guise qui s'entretenoit avec lui : « Vous ne me connoissez pas maintenant, vous autres; mais je mourrai un de ces jours, et quand « vous m'aurez perdu vous connoîtrez lors ce que je « valois. » Bassompierre, qui étoit présent, voulut le ramener à des idées moins tristes, en lui faisant l'énumération de ses félicités. Henri se prit à soupirer, et lui repartit: « Mon ami, il faudra quitter «tout cela.» «Il falloit bien, dit Péréfixe, qu'il v

<sup>1</sup> Mémoires de Sully, Bassompierre, Journal de l'Étoile, etc.

«cût plusieurs conspirations sur la vie de ce bon «roi, puisque de vingt endroits on lui en donnoit «avis; puisqu'on fit courir le bruit de sa mort en «Espagne et à Milan; puisqu'il passa un courrier «par la ville de Liége, huit jours avant qu'il fût as«sassiné, qui dit qu'il portoit nouvelle au prince «d'Allemagne qu'il avoit été tué. » Quelle singulière ressemblance! La mort de M<sup>st</sup> le duc de Berry a été aussi annoncée d'avance par des voyageurs, des lettres, des courriers. Le bruit en étoit public à Londres huit jours avant l'événement. Enfin, M<sup>st</sup> le duc de Berry devoit périr, comme Henri IV, dans une fête.



# LIVRE DEUXIÈME.

MORT ET FUNÉRAILLES DU PRINCE.

#### CHAPITRE PREMIER.

Monseigneur le duc de Berry est blessé à l'Opéra.

r n'est pas la première fois que le sang chrétien a coulé dans ces spectacles que l'église appelle le petit paganisme, dans ces jours gras consacrés au vieillard portant la faux'. C'est pour les fidèles une tradition des jeux de l'amphithéâtre, un héritage du martyre.

Le dimanche 13 février, M<sup>r</sup> le duc et M<sup>-</sup> la duchesse de Berry allèrent à l'Opéra, où les danses et les jeux étoient appropriés aux folies de ce temps de l'année. Ils profitèrent d'un entr'acte pour visiter, dans leur loge, M<sup>r</sup> le duc et M<sup>-</sup> la duchesse d'Orléans. M<sup>r</sup> le duc de Berry caressa les enfants, et joua avec le petit duc de Chartres. Témoin de cette union des princes, le public applaudit à diverses reprises.

M<sup>20</sup> la duchesse de Berry, en retournant à sa loge, fut heurtée par la porte d'une autre loge qui vint à s'ouvrir. Bientôt elle se trouva fatiguée, et voulut se retirer: il étoit onze heures moins quelques

<sup>&#</sup>x27; Unctis falciferi Senis Diebus. MARTIAL, Epigr.

MÉMOIRES SUR LE DUC DE BERRY. 133 minutes. M<sup>57</sup> le duc de Berry la reconduisit à sa voiture, comptant rentrer ensuite au spectacle.

Le carrosse de M<sup>me</sup> la duchesse de Berry s'étoit approché de la porte. Les hommes de garde étoient restés dans l'intérieur; depuis long-temps le prince ne souffroit pas qu'ils sortissent: un seul, en faction, présentoit les armes et tournoit le dos à la rue de Richelieu. M. le comte de Choiseul, aide de camp de Monseigneur, étoit à la droite du factionnaire, au coin de la porte d'entrée, tournant le dos à la rue de Richelieu.

M. le comte de Mesnard, premier écuyer de M<sup>mo</sup> la duchesse de Berry, lui donna la main gauche pour monter dans son carrosse, ainsi qu'à M<sup>mo</sup> la comtesse de Béthisy: M<sup>sr</sup> le duc de Berry leur donnoit la main droite. M. le comte de Clermont-Lodève, gentilhomme d'honneur du prince, étoit derrière le prince en attendant que Son Altesse royale rentrat, pour le suivre ou le précéder.

Alors un homme venant du côté de la rue de Richelieu, passe rapidement entre le factionnaire et un valet de pied qui relevoit le marchepied du carrosse. Il heurte le dernier, se jette sur le prince, au moment où celui-ci se retournant pour rentrer à l'Opéra, disoit à M<sup>me</sup> la duchesse de Berry: « Adieu, « nous nous reverrons bientôt. » L'assassin, appuyant la main gauche sur l'épaule gauche du prince, le frappe de la main droite, au côté droit, un peu audessous du sein. M. le comte de Choiseul, prenant ce misérable pour un homme qui en rencontre un autre en courant, le repousse en lui disant: « Prenez

« donc garde à ce que vous faites. » Ce qu'il avoit fait étoit fait.

Poussé par l'assassin sur M. le comte de Mesnard, le prince porta la main sur le côté où il n'avoit cru recevoir qu'une contusion; et tout à coup il dit : «Je suis assassiné! cet homme m'a tué!» — « Seriez-vous blessé, monseigneur? » s'écrie le comte de Mesnard. Et le prince répliqua d'une voix forte : «Je suis mort, je suis mort, je tiens le poignard!»

Au premier cri du prince, MM. de Clermont et de Choiseul, le factionnaire nommé Desbiez, un des valets de pied, plusieurs autres personnes avoient couru après l'assassin qui s'étoit enfui par la rue de Richelieu. M<sup>mo</sup> la duchesse de Berry, dont le carrosse n'étoit pas encore parti, entend la voix de son mari, et veut se précipiter par la portière qu'on entr'ouvre. Me la comtesse de Béthisy la retient par sa robe; un des valets de pied l'arrête pour l'aider à descendre, mais elle, s'écriant : « Laissez-moi, je « vous ordonne de me laisser, » s'élance, au péril de sa vie, par-dessus le marchepied de la voiture. Le prince s'efforçoit de lui dire de loin : « Ne descen-« dez pas! » Suivie de M<sup>\*\*</sup> la comtesse de Béthisy, elle court à Monseigneur que soutenoient M. le comte de Mesnard, M. le comte de Clermont et plusieurs valets de pied. Le prince avoit retiré le couteau de son sein, et l'avoit donné à M. de Mesnard, l'ami de son exil.

Dans le passage où se tenoit la garde, il y avoit un banc; on assit M<sup>st</sup> le duc de Berry sur ce banc, la tête appuyée contre le mur, et l'on ouvrit ses habits pour découvrir la blessure. Elle rendoit beaucoup de sang. Alors le prince dit de nouveau : « Je « suis mort! un prêtre! venez, ma femme, que je « meure dans vos bras. » Une défaillance survint. La jeune princesse se précipita sur son mari, et dans un instant ses habits de fête furent couverts de sang.

L'assassin, déjà arrêté par un garçon de café, nommé Paulmier, par le factionnaire Desbiez, chasseur au 4° régiment de la garde royale, et ensuite par les sieurs David, Lavigne et Boland, gendarmes, avoit été amené à la porte où il avoit commis son crime. Les soldats l'entouroient; il étoit à craindre qu'ils ne le massacrassent. M. le comte de Mesnard leur cria de ne pas le toucher. M. le comte de Clermont donna l'ordre de le conduire au corps-degarde, et l'y suivit. On le fouilla: on trouva sur lui un autre poignard avec sa gaîne et la gaîne du poignard laissé dans la blessure. Ces objets furent donnés à M. le comte de Clermont, qui les remit à M. le comte de Mesnard.

#### CHAPITRE II.

Premier pansement du prince.

Tandis que Ms le duc de Berry étoit assis sur le banc dans le passage, M. le comte de Choiseul, un valet de pied, un ouvreur de loges, avoient couru pour chercher un médecin. On leur avoit indiqué le docteur Blancheton: il demeuroit dans le voisinage, et vint à l'instant même. M. Drogard, médecin, l'avoit précédé. Ces deux hommes de l'art trouvèrent M<sup>5</sup> le duc de Berry dans le petit salon de sa loge où il avoit été porté. En entrant dans ce salon, le prince, qui avoit repris sa connoissance, demanda si le coupable étoit un étranger. On lui répondit que non. « Il est cruel, dit le fils de France « de mourir de la main d'un François!»

M<sup>300</sup> la duchesse de Berry s'adressa au docteur Blancheton pour connoître la vérité, promettant de la supporter avec courage: il répondit que le prince n'ayant pas rendu le sang par la bouche, c'étoit un favorable augure. M. Blancheton crut d'abord que la plaie étoit au bas-ventre où il trouva une grande quantité de sang épanché; mais il reconnut bientôt qu'elle étoit au-dessous du sein droit. Il la dégagea de sang caillé : le prince fut saigné au bras droit par M. Drogard. Monseigneur recouvra alors assez de force pour dire aux deux médecins : «Je suis bien « sensible à vos soins, mais ils sont inutiles; je suis « perdu. » M. Blancheton essaya de lui persuader que la blessure n'étoit pas profonde. Je ne me « fais pas illusion, repartit le prince; le poignard est «entré jusqu'à la garde, je puis vous l'assurer.» M<sup>m</sup> la duchesse de Berry arracha sa ceinture pour servir de bandage et d'appareil. Elle seule avoit conservé sa présence d'esprit dans ce moment affreux, et déployoit un caractère au-dessus des âmes communes. Le prince, dont la vue s'obscurcissoit, disoit de temps en temps : « Ma femme, êtes-vous

«là?»—«Oui, répondoit la princesse en essuyant «ses pleurs; oui, je suis là; je ne vous quitterai «jamais.»

M. Bougon, premier chirurgien ordinaire de Mon-SIEUR, instruit du malheur par M. Esquirolle, médecin de la Salpétrière, se rendit en hâte auprès de Mer le duc de Berry: le docteur Lacroix venoit d'arriver de son côté. Le prince reconnut M. Bougon qui l'avoit suivi à Gand, et qui avoit espéré lui donner ses soins sur un autre champ de bataille. «Mon cher Bougon, lui dit-il, je suis frappé à mort.» En attendant l'application des ventouses, le dévoué serviteur d'un si bon maître suça la blessure à diverses reprises. « Que faites-vous, mon ami, dit le « royal patient; la plaie est peut-être empoisonnée!»

## CHAPITRE III.

Arrivée de monseigneur l'évêque de Chartres, de monseigneur le duc d'Angoulème, de Madams et de Monsieur. Second pansement de la blessure.

Monseigneur le duc de Berry n'avoit cessé de demander un prêtre. M. le comte de Clermont étoit parti pour les Tuileries, d'où il ramena Mr l'évêque de Chartres, confident d'une conscience qui n'a rien à cacher à la terre. Le prélat, accoutumé à admirer le père, venoit s'instruire auprès du fils. Il trouva le prince dans le cabinet de sa loge, assis dans un fauteuil, soutenu par ses

gens, et entouré de chirurgiens; il avoit toute sa connoissance. Le blessé tendit la main au respectable évêque, demanda les secours de la religion, en exprimant les plus vifs sentiments de foi, de repentir et de résignation. Me l'évêque de Chartres exhorta Me le duc de Berry à la confiance en Dieu: il lui demanda un acte général de contrition, afin de pouvoir l'absoudre, calmer ses inquiétudes, et attendre le moment où il seroit possible à S. A. R. de faire une confession plus détaillée.

M. le comte de Mesnard, se flattant encore que la blessure n'étoit pas mortelle, étoit allé chercher Ms le duc d'Angoulème. Ce prince, qui venoit de se coucher, s'habilla à la hâte, et se rendit au lieu de douleur. L'entrevue des deux frères ne peut s'exprimer. Ms le duc d'Angoulème se jeta sur la plaie de Ms le duc de Berry, en la baisant et en l'inondant de ses larmes; ses sanglots l'étouffoient: son malheureux frère étoit également incapable de parler.

Tout ceci se passoit dans le petit salon de la loge. On résolut alors de porter le prince dans une pièce voisine, où l'on établit une espèce de lit sur quatre chaises, que l'on remplaça par un lit de sangle.

Mer le duc d'Angoulème, craignant quelque nouveau danger, n'avoit pas permis à MADANE de l'accompagner lorsqu'il s'étoit rendu à l'Opéra; mais MADAME n'avoit pas tardé à le suivre. Que lui importent les périls? Est-il une douleur qui puisse se passer d'elle, une adversité qui l'ait jamais fait reculer? MADAME est accoutumée à regarder la révolution en face: ce n'étoit pas la première fois que la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette prenoit soin d'un frère mourant.

Bientôt MONSIEUR arrive. Il faut connoître la bonté, la tendresse, le cœur paternel de ce prince pour savoir ce qu'il eut à souffrir. MONSIEUR s'étoit obstiné à venir seul; mais il ne sevoit pes qu'un de ses meilleurs serviteurs, M. le duc de Maillé. avoit trouvé moven de l'accompagner, et de faire la place de l'honneur de la place la moins bouerte. M<sup>p</sup> le duc de Berry témoigna le désir de donner sa bénédiction à MADEMOISELLE; elle lui fut apportée par M<sup>m</sup> la vicomtesse de Gontant. Alors le prince levant une main défaillante sur sa fille: «Pauvre enfant, lui dit-il, je souhaite que tu sois « moins malheureuse que ceux de ma famille.» Mº le duc d'Orléans, Mº la duchesse d'Orléans. Mª d'Orléans, qui s'étoient rencontrés au spectacle. n'avoient pas quitté le prince : le père du due d'Enghien arriva à son tour.

On tenta les saignées de pied presque saus ouccès; mais plusieurs applications successives des ventouses apportèrent quelque soulagement au prince. Le pouls se ranima, le visage se eviors. le sang coula par les veines ouvertes: l'ou se réjour de voir couler ce sang!

M. le duc de Maillé et M. le counte d'audennarde étoient allés chercher M. Duportreu. Le céleure chirurgien arriva à une heure: quand il curs. il trouva le prince couché sur le coné droit : es paleur, ses traits altérés, sa respiration course, le gémissement qui s'échappoin de se pointeux is

sueur froide qui couvroit son front, le désordre de ses mouvements, le bouleversement de son lit, le sang qui inondoit ce lit, et, plus que tout cela, l'horrible blessure qui se présentoit à découvert. frappèrent de consternation un homme pourtant accoutumé aux spectacles des douleurs humaines. Le prince ne reconnoissoit point M. Dupuytren: il lui tendit affectueusement la main, en lui disant qu'il souffroit cruellement. M. Dupuytren examina la blessure, puis se retira à l'écart pour consulter avec les hommes de l'art, MM. Blancheton, Drogard, Bougon, Lacroix, Therein, Caseneuve, Dubois, Baron, Roux, et Fournier, jeune chirurgien qui se fit distinguer par son zèle. On fut d'avis d'élargir la plaie, comme le seul moyen qui restat d'ouvrir une issue au sang épanché dans la poitrine.

M. Dupuytren se rapprocha du prince, et l'interrogea sur son état; il ne put en obtenir de réponse. Il pria M<sup>me</sup> la duchesse de Berry de lui adresser quelques questions. La princesse, se penchant sur lui, dit à son mari: « Je vous en prie, mon ami, « indiquez-moi l'endroit où vous souffrez. » Le prince se ranima à cette voix si chère, prit la main de sa femme, et la posa sur sa poitrine. M<sup>me</sup> la duchesse de Berry reprit: « C'est là que vous souffrez? » — « Oui, répondit-il avec peine: j'étouffe. »

MONSIEUR voulut éloigner sa fille pendant l'opération. « Mon père, dit-elle, ne me forcez pas à vous « désobéir; » et, se tournant vers les gens de l'art : « Messieurs, faites votre devoir. » Pendant l'opération elle étoit à genoux au bord du lit, tenant le

prince par la main gauche. Lorsqu'on porta le fer dans la plaie, M<sup>st</sup> le duc de Berry s'écria : « Laissez« moi, puisque je dois mourir. » — « Mon ami, dit sa « femme en pleurs, souffrez pour l'amour de moi! »
Un mot de cette jeune et admirable princesse apaisoit les douleurs de son mari; quand M<sup>st</sup> l'évêque de Chartres parloit de religion, tout se changeoit dans le malheureux prince en acte de résignation à la volonté de Dieu.

L'opération faite, Mer le duc de Berry passa la main sur les cheveux de la princesse, et lui dit : « Ma pauvre femme, que vous êtes malheureuse! » On reconnut dans l'opération toute la profondeur de la plaie. Le couteau dont le prince avoit été frappé avoit six à sept pouces de longueur, la lame en étoit plate, étroite, à deux tranchants, comme celle du couteau de Ravaillac. et extrêmement aiguë.

# CHAPITRE IV.

Diverses paroles du prince. Il annonce la grossesse de madame la duchesse de Berry. Le prince avoue une faute.

Un moment de calme suivit l'élargissement de la plaie: les mourants près d'expirer éprouvent presque toujours un soulagement qui leur laisse le temps de jeter un dernier regard sur la vie; c'est le voyageur qui s'assied un instant pour contempler le pays qu'il a parcouru, avant de descendre le revers de la montagne. Le prince tenoit la main de M. Dupuytren, et le prioit de l'avertir lorsqu'il sentiroit le pouls remonter ou s'affaisser : vigilant capitaine, il posoit une sentinelle expérimentée pour n'être pas surpris par la mort, et pour s'avancer courageusement au-devant de ce grand ennemi : Mors, ubi est victoria tua?

Dans cet intervalle de repos il adressa ces paroles à M<sup>-</sup> la duchesse de Berry: «Mon amie, ne « vous laissez pas accabler par la douleur; ménagez-« vous pour l'enfant que vous portez dans votre « sein. » Ce peu de mots fit un effet surprenant sur l'assemblée : en présence de la douleur on sent naître malgré soi un mouvement de joie : l'attendrissement redouble en même temps pour le prince qui laisse à la patrie, pour dernier bienfait, cette dernière espérance. Il s'en va, ce prince; il semble emporter avec lui toute une monarchie, et à l'instant même il en annonce une autre. O Dieu! feriezvous sortir notre salut de notre perte même? La mort cruelle d'un fils de France a-t-elle été résolue dans votre colère ou dans votre miséricorde? estelle une dernière restauration du trône légitime, ou la chute de l'empire de Clovis? Le prince a-t-il fui l'avenir, ou est-il allé en solliciter un plus favorable pour nous auprès de celui qui laisse quelquefois désarmer sa colère?

Partout où M<sup>st</sup> le duc de Berry tournoit ses yeux à demi éteints, c'étoit pour donner une marque de bonté ou de reconnoissance: tandis que M. Blancheton lui pressoit la tête, pour comprimer l'hor-

rible douleur qu'il y éprouvoit, il aperçut à quelque distance, au pied de son lit, des domestiques fondant en larmes: « Mon père, dit-il à MONSIEUR, « je vous recommande ces braves gens et toute ma « maison. »

Des vomissements survinrent. Le prince répéta plusieurs fois que le poignard étoit empoisonné. Quelque temps auparavant il avoit demandé à voir son assassin: « Qu'ai-je fait à cet homme? répétoit« il; c'est peut-être un homme que j'ai offensé sans « le vouloir. » — « Non, mon fils, lui répondit Mon« SIEUR: vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais « offensé cet homme; il n'avoit contre vous aucune « haine personnelle. » — « C'est donc un insensé? » repartit le prince. O digne enfant de l'Évangile! vous mettiez en pratique le dernier conseil du saint roi de France à son fils: « Si Dieu t'envoie adver« sité, reçois-la bénignement!! »

Il s'informoit souvent de l'arrivée du roi. «Je « n'aurai pas le temps, disoit-il, de demander grâce « pour la vie de l'homme. » Il ajoutoit après, en s'adressant tour à tour à son père et à son frère: « Promettez-moi, mon père, promettez-moi, mon « frère, de demander au roi la grâce de la vie de « l'homme. »

On a déjà raconté que M<sup>st</sup> le duc de Berry, libre en Angleterre, avoit eu une de ces liaisons que la religion réprouve, et que la fragilité humaine excuse. On peut dire de lui ce qu'un historien a dit

<sup>·</sup> JOINVILLE.

de Henri IV: « Il étoit souvent foible, mais toujours a fidèle, et l'on ne s'aperçut jamais que ses passions « eussent affoibli sa religion 1. » Mr le duc de Berry cherchant en vain dans sa conscience quelque chose de bien coupable, et n'y trouvant que quelques foiblesses, vouloit, pour ainsi dire, les rassembler autour de son lit de mort, pour justifier au monde la grandeur de son repentir et la rudesse de sa pénitence. Il jugea assez bien de la vertu de sa femme pour lui avouer ses torts, et pour lui témoigner le désir d'embrasser les deux innocentes créatures, filles de son long exil. « Qu'on les fasse « venir, s'écria la jeune princesse, ce sont aussi mes « enfants. » Les deux petites étrangères arrivèrent au bout de trois quarts d'heure; elles se mirent à genoux en sanglotant au bord du lit de leur seigneur, les joues baignées de larmes et les mains jointes. Le prince leur adressa quelques mots tendres en anglois, pour leur annoncer sa fin prochaine, leur ordonner d'aimer Dieu, d'être bonnes et de se souvenir de leur malheureux père. Il les bénit, les fit se relever, les embrassa; et, adressant la parole à M<sup>mo</sup> la duchesse de Berry: « Serez-vous assez bonne, lui dit-il, pour prendre soin de ces orphelines? La princesse ouvrit ses bras, où les petites filles se réfugièrent; elle les pressa contre son sein, et, leur faisant présenter MADEMOISELLE, elle leur dit: « Embrassez votre sœur. » — « Pauvre Louise, s'écria « M<sup>r</sup> le duc de Berry en s'adressant à la plus jeune,

<sup>1</sup> Vie du P. Cotton, par le P. D'URLEANS.

« vous ne verrez plus votre père! » On étoit partagé entre l'attendrissement pour le prince et l'admiration pour la princesse. M<sup>me</sup> la vicomtesse de Gontaut, qui n'étoit pas prévenue, paroissoit étonnée. MADAME s'en aperçut, et lui dit : « Elle sait tout; « elle a été sublime. »

#### CHAPITRE V.

Le prince fait une confession publique et reçoit l'extrême-onction.

Diverses paroles du prince.

Cependant on étendit le prince sur un matelas à terre, tandis qu'on remuoit sa couche. Ce fut là qu'il se confessa d'abord en particulier à M<sup>57</sup> l'évêque de Chartres, et qu'il fit ensuite à haute voix un aveu public de ses fautes: on auroit cru voir saint Louis expirant sur son lit de cendre. Il demanda pardon à Dieu de ses offenses et des scandales qu'il avoit pu donner. « Mon Dieu, ajouta-t-il, « pardonnez-moi, pardonnez à celui qui m'a ôté la « vie! »

Il demanda ensuite à son père sa bénédiction.

Lors le doux père remit et pardonna au fils les défauts et courroux, et avec merveilleuse ferveur de foi lui donna sa bénédiction, et entre ses saints baisers le salua et à Dieu le recommanda 1. » Ces princes trouvoient tous les exemples dans leur famille.

RENAUD, dans la Vie de Philippe-le-Bel.
MÉLANGES HISTOR.

Le mourant étant remis sur son lit, Mer le duc d'Angoulème se replaça à genoux à ses côtés. « Ah! « mon frère, dit le Machabée chrétien, vous êtes « un ange sur terre; croyez-vous que Dieu me par-« donne? » — « Vous pardonner! répondît Mer le duc « d'Angoulème, il fait de vous un martyr! » Un rayon de joie parut sur le front du prince mourant; il ne douta point qu'un frère si pieux ne connût les desseins de la Providence, et il se reposa de son bonheur sur la foi du juste.

Alors le curé de Saint-Roch, que M. le comte de Clermont avoit été chercher, arriva avec les saintes huiles: partout où l'on trouve une douleur, on rencontre un prêtre chrétien. Ms le duc de Berry demanda le viatique: l'évêque de Chartres lui dit avec un vif regret que les vomissements s'y opposoient. Le prince se résigna, fit un signe de croix, et attendit l'Extrême-Onction. Il commença son Confiteor, et frappa comme un coupable d'une main pénitente ce sein que le poignard sembloit n'avoir ouvert que pour en faire sortir les innocents secrets, et d'où il ne s'écouloit que des vertus avec le sang de saint Louis.

Le prince voyoit s'approcher sa dernière heure; il ressentoit des douleurs cruelles, et tomboit à tout moment en défaillance. On l'entendoit répéter à voix basse : « Que je souffre! que cette nuit est « longue! le roi vient-il? » Il appeloit souvent son père; et son père, étouffant de sanglots, lui disoit : « Je suis là, mon ami. » On lui apprit que les maréchaux étoient arrivés. « J'espérois, répondit-il,

« verser mon sang au milieu d'eux pour la France. » Dévoré d'une soif ardente, il ne buvoit qu'à regret, et seulement pour se soutenir jusqu'à l'arrivée du roi. On lui annonça M. de Nantouillet. « Viens, mon « bon Nantouillet, mon vieil ami, s'écria-t-il en fai-« sant un effort, que je t'embrasse encore une fois! » Le vieil ami se précipita sur la main du prince, et sentit amèrement l'impuissance de l'homme à racheter de ses jours les jours qu'il voudroit sauver.

Les compagnons de M. de Nantouillet, M. le comte de Chabot, M. le marquis de Coigny, M. le comte de Brissac, M. le vicomte de Montélégier, M. le prince de Beaufremont, M. le comte Eugène d'Astorg, étoient accourus : ils se pressoient autour de leur prince expirant, comme ils l'auroient environné au champ d'honneur. Leur douleur étoit partagée par les autres loyaux serviteurs attachés au reste de la famille royale. M. le marquis de Latour-Maubourg se tint constamment debout au pied du lit de Me le duc de Berry : ce guerrier, qui avoit laissé une partie de son corps sur les champs de bataille, étoit là comme un noble témoin envoyé par l'armée pour assister au dernier combat d'un héros.

Nuit d'épouvante et de plaisir! nuit de vertus et de crimes! Lorsque le fils de France blessé avoit été porté dans le cabinet de sa loge, le spectacle duroit encore. D'un côté on entendoit les sons de la musique, de l'autre les soupirs du prince expirant; un rideau séparoit les folies du monde de la destruction d'un empire. Le prêtre qui apporta les saintes huiles traversa une foule de masques. Soldat du Christ, armé pour ainsi dire de Dieu, il emporta d'assaut l'asile dont l'église lui interdisoit l'entrée, et vint, le crucifix à la main, délivrer un captif dans la prison de l'ennemi.

Une autre scène se passoit près de là : on interrogeoit l'assassin. Il déclaroit son nom, s'applaudissoit de son crime; il déclaroit qu'il avoit frappé M<sup>p</sup> le duc de Berry pour tuer en lui toute sa race; que si lui, meurtrier, s'étoit échappé, il seroit allé se coucher, et que le lendemain il eût renouvelé son attentat sur la personne de M<sup>st</sup> le duc d'Angoulème. Se coucher ! pour dormir, malheureux! votre bienveillante victime avoit-elle jamais troublé votre sommeil? Dans la suite de son interrogatoire, cette brute féroce, sans attachement même sur la terre, a déclaré que Dieu n'étoit qu'un mot, qu'elle n'avoit d'autre regret que de ne pas avoir sacrifié toute la famille royale. Et le prince expirant, plein de tendresse et d'amour, n'a d'autre regret que de ne pouvoir sauver la vie de son meurtrier, et il n'accuse personne, et sa rigueur ne tombe que sur lui-même. Ce prince, qui sait que Dieu n'est pas un mot, tremble de comparoître au tribunal suprême; le martyre lui ouvre les portes du ciel, et il ne se croit pas assez pur pour aller rejoindre le saint roi et le roi-martyr: il ne peut trouver dans son innocence l'assurance que l'assassin trouve dans son crime. Voilà les hommes tels que la révolution les a faits, et tels que la religion les faisoit autrefois.

## CHAPITRE VI.

Arrivée du roi. Le prince demande la grâce de son assassin.

La foule s'étoit écoulée du spectacle : le plaisir avoit cédé la place à la douleur. Les rues devenoient désertes: le silence croissoit; on n'entendoit plus que le bruit des gardes et celui de l'arrivée des personnes de la cour : les unes, surprises au milieu des plaisirs, accouroient en habit de fête; les autres, réveillées au milieu de la nuit, se présentoient dans le plus grand désordre. Cà et là se glissoient quelques obscurs amis des Bourbons qu'on ne voit point dans les temps de la prospérité, et qui se retrouvent, on ne sait comment, au jour du malheur. Les passages conduisant à l'appartement du prince étoient remplis, on se pressoit à ces mêmes portes où l'on s'étouffe pour rire ou pour pleurer aux fictions de la scène. On cherchoit à découvrir quelque chose lorsque les portes venoient à s'ouvrir; on interrogeoit ses voisins, et, par des nouvelles subitement affirmées, subitement démenties, on passoit de la crainte à l'espérance, de l'espérance au désespoir.

Trois bulletins avoient été portés aux Tuileries. A cinq heures le roi arriva; on l'avoit toujours rassuré sur la position du prince. Le mourant, qui avoit entendu le bruit des chevaux dans la rue, parut revivre. Le roi entra. « Mon oncle, dit aussitôt

« Ms le duc de Berry, donnez-moi votre main, que « je la baise pour la dernière fois. » Le roi s'avança : son visage exprimoit cette majestueuse douleur que ressentit Louis XIV lorsqu'il vit l'espoir de la monarchie reposer sur la tête d'un enfant. Il donna sa main à baiser à son neveu, et baisa lui-même celle du prince infortuné. Alors Ms le duc de Berry dit au roi : « Mon oncle, je vous demande la grâce de « la vie de l'homme. » Le roi, profondément ému, répondit : « Mon neveu, vous n'êtes pas aussi mal « que vous le pensez; nous en reparlerons. » — « Le « roi ne dit pas oui, reprit le prince en insistant. « Grâce au moins pour la vie de l'homme, afin que « je meure tranquille! »

Revenant encore sur le même sujet, il disoit:
« La grâce de la vie de cet homme eût pourtant
« adouci mes derniers moments. » Enfin, lorsqu'il
ne pouvoit déjà parler que d'une voix entrecoupée,
et en mettant un long intervalle entre chaque mot,
on l'entendoit dire: « Du moins, si j'emportois
« l'idée... que le sang d'un homme... ne coulera pas
« pour moi après ma mort... »

Le roi demanda en latin à M. Dupuytren ce qu'il pensoit de l'état du prince. M. Dupuytren fit un signe qui ne laissa au monarque aucune espérance.

M<sup>sr</sup> le duc de Berry avoit pourtant rassemblé le reste de ses forces sous les yeux du chef de son auguste maison. Le pouls s'étoit ranimé, la parole étoit plus libre, l'étouffement moins violent. Le prince s'inquiéta du mal qu'il avoit pu faire au roi en troublant son sommeil. Il le supplia de s'aller

coucher. « Mon enfant, répondit le roi, j'ai fait ma « nuit; il est cinq heures. Je ne vous quitterai plus. » Le jour en effet étoit venu pour éclairer un si beau trépas : le prince alloit se réveiller parmi les anges, au moment où, parmi les hommes, il avoit accoutumé de sortir du sommeil.

#### CHAPITRE VII.

Désespoir de madame la duchesse de Berry. Mort du prince.

Monseigneur ne s'étoit point abusé sur le soulagement apporté à son état par la vertu de cette présence du roi, qui ranime toujours un cœur françois. Il sentit approcher une défaillance, et dit : « C'est ma fin. »

Madame la duchesse de Berry, qui depuis si longtemps faisoit violence à sa douleur, la laissa enfin éclater. « Ses sanglots me tuent, s'écria le prince; « emmenez-la, mon père!» On entraîna la princesse dans le cabinet voisin. Toutes les dames attachées à sa maison, M<sup>me</sup> la duchesse de Reggio, M<sup>me</sup> la comtesse de Béthisy, M<sup>me</sup> la comtesse d'Hautefort, M<sup>me</sup> la comtesse de Noailles, M<sup>me</sup> la comtesse de Bouillé, M<sup>me</sup> la vicomtesse de Gontaut, l'environnèrent <sup>1</sup>. La princesse fut un peu soulagée par ses larmes: elle promit de ne plus pleurer, et rentra dans l'appartement du prince.

<sup>&#</sup>x27; Mee la marquise de Gourgue, absente pour cause de maladie, ne s'est pas consolée de n'avoir pu se trouver à cette scène de

Si, dans quelque partie de l'Europe civilisée, on eût demandé à un homme un peu accoutumé aux choses de la vie ce que faisoit à cette heure la famille royale de France, il eût répondu sans doute qu'elle étoit plongée dans le sommeil au fond de ses palais, ou que, surprise par une révolution, elle étoit entraînée au milieu d'un peuple ému. Non : tout ce peuple dormoit sous la garde de son roi, et le roi veilloit seul avec sa famille! Après tant de scènes produites par la révolution, nul n'auroit imaginé d'aller chercher tous les Bourbons réunis, au lever de l'aube, dans une salle de spectacle déserte, autour du lit de leur dernier fils assassiné. Heureux l'homme ignoré du monde, qui se réveille dans une chaumière, au milieu de ses enfants que ne poursuit point la haine, et dont aucun ne manque aux embrassements paternels! A quel prix faut-il maintenant acheter les couronnes? et qu'est-ce aujourd'hui qu'un empire?

Tout espoir s'évanouissoit; les symptômes les plus alarmants étoient revenus. Le découragement des médecins étoit visible: la mort arrivoit. Le prince demanda à être changé de côté; les médecins s'y opposèrent; le prince insista. On l'entendit prononcer à voix basse ces derniers mots: « Vierge sainte! « faites-moi miséricorde. » Il ajouta quelques autres

désolation. Une petite-fille de M. de Malesherbes étoit appelée comme de plein droit au nouveau deuil de la famille royale.

Nous ne devons pas oublier de nommer M de Walthaire, qui, avec les autres femmes de M la duchesse de Berry, étoit accourue auprès de la princesse.

paroles qui se sont perdues dans la tombe. Alors on le tourna sur le côté gauche, selon son désir: dans un instant les facultés intellectuelles s'évanouirent. MONSIEUR parvint à arracher une seconde fois sa fille à l'horreur de ce dernier moment.

Hors de la présence de son mari, elle se livra au plus effrayant désespoir. S'adressant à M<sup>me</sup> la vicomtesse de Gontaut, elle s'écrioit : « Madame, je « vous recommande ma fille; puisque mon mari est « mort, je veux mourir. » Tout à coup, échappant aux bras qui la retiennent, elle rentre dans la chambre de deuil, renverse tout sur son passage, arrive au bord de la couche, pousse un cri, et se jette échevelée sur le corps de son mari : M<sup>st</sup> le due de Berry venoit d'expirer! On présente en vain à la bouche du prince le verre qui couvroit la tabatière du roi, la vapeur de la vie ne parut point sur le verre, le souffle que l'on cherchoit étoit retourné à Dieu. Tout tombe à genoux; des sanglots et des prières s'élèvent vers le ciel. Le bruit des larmes se communique au dehors, et un murmure de douleur s'étend de proche en proche dans la foule qui environnoit l'appartement du prince.

A cette clameur succède un morne effroi. Le silence de la mort semble un moment se communiquer à ceux qui environnoient le lit funèbre; M<sup>me</sup> la duchesse de Berry le rompt la première. Elle se lève, se tourne vers le roi, et lui dit: « Sire, j'ai une « grâce à requérir de Votre Majesté; elle ne me la « refusera pas. » Le roi écoute. Dans l'égarement de sa douleur elle ajoute: « Je vous demande la permis« sion de retourner en Sicile; je ne puis plus vivre « ici après la mort de mon mari. » Le roi cherche à la calmer : on la porte dans son carrosse, à moitié évanouie, et on la dépose dans son palais solitaire.

Les princes prièrent alors le roi de s'éloigner.

« Je ne crains pas le spectacle de la mort, reprit le

« monarque : j'ai un dernier devoir à rendre à mon

« fils. » Appuyé sur le bras de M. Dupuytren, il s'approche du lit, ferme les yeux et la bouche du prince, lui baise la main, et se retire sans proférer une seule parole. Chacun s'éloigne en silence, comme s'il eût craint de réveiller le fils de France endormi. M. Bougon demeura à la garde du corps.

« J'allai trouver à l'Hôtel-Dieu, dit M. Dupuytren,

« d'autres afflictions et d'autres souffrances ; mais

« du moins celles-là étoient dans l'ordre de la na
« ture 1. »

Lorsque l'on fit l'ouverture du corps, on reconnut que le cœur même avoit été blessé: le prince auroit dû mourir sous le coup; de sorte qu'on peut dire que Dieu le fit vivre pendant quelques heures par un miracle, afin de nous le faire connoître et de donner au monde une des plus belles leçons qu'il ait jamais reçues.

Un fils de saint Louis, dernier rejeton de la branche aînée de sa famille, échappe aux traverses d'un long exil, et revient dans sa patrie; il commence à goûter le bonheur; il se flatte de se voir renaître, de voir renaître en même temps la mo-

<sup>1</sup> Note manuscrite.

narchie dans les enfants que Dieu lui promet : tout à coup il est frappé au milieu de ses espérances, presque dans les bras de sa femme. Il va mourir, et il n'est pas plein de jours! Ne pourroit-il accuser le ciel, lui demander pourquoi il le traite avec tant de rigueur? Ah! qu'il lui eût été pardonnable de se plaindre de sa destinée! car, enfin, quel mal faisoit-il? Il vivoit familièrement au milieu de nous dans une simplicité parfaite; il se méloit à nos plaisirs et soulageoit nos douleurs; il ne nous prioit, pour récompense de ses bienfaits, que de le laisser vivre obscur, en attendant qu'il devint notre grand roi et notre bon maître. Déjà six de ses parents avoient péri; pourquoi l'égorger encore, le rechercher, lui innocent, lui si loin du trône, vingt-sept ans après la mort de Louis XVI ? Connoissons mieux le cœur d'un Bourbon! Ce cœur, tout percé du poignard qu'il étoit, n'a pu trouver contre nous un seul murmure: pas un regret de la vie, pas une parole amère, ne sont échappés à ce prince. Époux, fils, père et frère, en proie à toutes les angoisses de l'âme, à toutes les souffrances du corps, il ne cesse de demander la grace de l'homme qu'il n'appelle pas même son assassin! Le caractère le plus impétueux devient tout à coup le caractère le plus doux. C'est un homme plein de passions, attaché à l'existence par tous les liens du cœur; c'est un prince dans la fleur de l'âge; c'est l'héritier du plus beau royaume de la terre qui expire, et vous diriez que c'est un infortuné qui ne perd rien ici-bas. Le prodige est partout : l'âme est pour ainsi dire transformée, et le corps, par la force de l'âme, semble vivre contre les lois de la nature. Depuis trente ans, les François se font moissonner sur les champs de bataille; la Providence vouloit opposer à ces sacrifices de l'honneur l'héroisme d'un trépas chrétien: elle vouloit nous montrer, dans l'antique famille de nos rois, ce que c'étoit que ces anciennes morts des chevaliers dont nous avions perdu la tradition.

## CHAPITRE VIII.

Consternation de la France et de l'Europe. Chapelles ardentes au Louvre et à Saint-Denis.

Fatigué de danses et de joie, Paris étoit plongé dans le sommeil. A mesure que ses habitants se réveillent, ils apprennent la nouvelle fatale. Le peuple fut instruit d'abord : sorti de sa demeure au lever du jour pour recommencer le cercle de ses misères. le premier malheur qu'il rencontra fut la mort d'un prince, père des pauvres, soutien des infortunés. On ne peut comparer la consternation qui se répandit dans Paris, et de là dans toute la France. qu'à celle que l'on remarqua le jour de l'assassinat du duc d'Enghien, avec cette différence qu'à la première époque la douleur publique étoit comprimée. Le corps de M<sup>p</sup> le duc de Berry, porté chez M. le marquis d'Autichamp, gouverneur du Louvre, fut ensuite transféré dans une chapelle ardente, sous les voûtes de la même salle où le corps de Henri IV

avoit jadis été déposé. C'étoit aussi dans cette salle que l'industrie françoise offroit naguère à l'admiration publique ses chefs-d'œuvre, et c'est de là que la révolution venoit à son tour étaler un de ses plus brillants ouvrages.

Plusieurs personnes moururent subitement en apprenant l'assassinat de M<sup>r</sup> le duc de Berry. Des prêtres tombèrent à l'autel; et, jusque dans les pays étrangers, ces morts surnaturelles se renouvelèrent aux services funèbres du prince. Les rois pleurèrent sur leurs trônes, et se crurent euxmêmes frappés. De grandes princesses, connues par leur bienfaisance inépuisable, exprimèrent des regrets que l'histoire doit consacrer.

17 mars 1820.

« Vous me dites avoir pensé à moi dès les pre« miers moments du douloureux saisissement que
« vous a causé la mort de M<sup>st</sup> le duc de Berry. Je
« vous assure qu'à peine cette horrible nouvelle étoit
« venue me bouleverser que ma pensée vous cher« choit. On éprouve dans ce moment-là le besoin
« de s'adresser à tous ceux dont les sentiments
« et les opinions sont conformes aux nôtres. Cet
« horrible attentat, accompagné de toutes les cir« constances qui le rendent si déchirant, auroit ému
« toute âme sensible de la plus vive douleur, quand
« même il auroit été commis sur un homme obscur
« et indifférent; mais ici tout se réunit pour rendre
« ce malheur personnel à ceux qui aiment et dési« rent l'ordre et le bien. Il paroît du moins que,

« pour le moment, les suites n'en sont pas aussi fu-« nestes qu'il y avoit lieu de le craindre. Il paroît « que la masse de la nation a senti comme elle le devoit. Si ce moment pouvoit ouvrir les yeux, « ébranler assez les cœurs pour inspirer l'horreur « de ces opinions qui ont porté le monstre à commettre son crime, ce seroit un bien dans le mal. «Espérons en Dieu, qui fait quelquefois naître le « bien de ce qui nous paroît être sans espoir. Qu'il « protége cette intéressante duchesse de Berry, et « la fasse heureusement accoucher d'un fils. Il v a « plus de quinze jours que nous avons recu cette nouvelle: mon imagination est à peine calmée sur «l'horreur qu'elle m'a inspirée; mais mon intérêt pour la famille royale n'est pas refroidi. Je vou-« drois en avoir des nouvelles tous les jours; je recueille avec avidité tout ce que je puis en ap-« prendre; et les détails, quoique naturellement un « peu confus, que vous me donnez dans votre lettre, « n'en ont pas été moins précieux pour moi. Profitez « de toutes les occasions pour m'écrire, et donnez-« moi tous les détails que vous pourrez rassembler « sur cette famille si malheureuse et si intéressante. »

Noble et généreuse sollicitude! Par une circonstance touchante, celui qui s'est trouvé chargé d'annoncer le malheur de la famille royale sur ces bords lointains étoit l'ami, le compagnon de M<sup>o</sup> le duc de Berry: il n'aura eu besoin que de laisser éclater sa propre douleur pour exprimer celle de la France.

Dans Paris, les regrets du peuple ne se calmoient

pas: il racontoit mille traits de la bonté du prince: il adressoit au ciel des vœux pour lui. Une pauvre femme mit en gage sa robe afin de faire dire une messe pour le repos de l'âme du fils des rois. La foule ne cessoit d'assiéger le Louvre, de prier, de jeter de l'eau bénite sur le cercueil, de se plaindre qu'on eût si tôt recouvert le visage du prince: elle auroit surtout voulu voir la blessure. L'assassin seul la regarda sans émotion: lorsqu'on le confronta aux restes sanglants de sa victime, il ne fit aucune réponse, ni par les yeux, ni par la bouche, au cadavre qui l'interrogeoit. L'athée, sachant qu'il alloit mourir, espéroit dormir en paix avec son crime: le néant est quelque chose à celui pour qui Dieu n'est rien.

La dépouille mortelle de l'héritier de nos monarques étant portée à Saint-Denis, les classes du peuple les plus pauvres, des hommes et des femmes dans les lambeaux de la misère, se mélèrent au cortége. La confrérie des charbonniers marchoit au milieu des officiers et des soldats, ce qui mérita à ces représentants de la douleur populaire l'honneur d'une place marquée aux funérailles. Dans les villages où passa le convoi, les chemins avoient été balavés, les murs des chaumières tapissés de ce que les habitants possédoient de plus précieux. Tout le temps que dura la chapelle ardente à Saint-Denis, on vit accourir les députés des villes et des hameaux voisins, pour rendre hommage au fils de France décédé. L'église étoit incessamment remplie de paysans et de gens du peuple; des enfants

y vinrent avec leurs maîtres; on y vit même de grands criminels: autour de ce cercueil, l'innocence pleuroit comme le repentir. Toutes les provinces du royaume exprimèrent leurs regrets dans des adresses. Il n'y avoit rien de prévu, rien de préparé, rien de concerté dans ce deuil général: c'étoit la France entière qui gémissoit.

#### CHAPITRE 1X.

Douleur de la famille royale et de madame la duchesse de Berry.

Si la consternation étoit grande au dehors, elle étoit encore plus grande dans le palais. En perdant Mr le duc de Berry, la famille royale perdoit toute sa joie: il animoit ses parents par sa vivacité, ses mots heureux, son goût pour le plaisir. Le Louvre paroissoit désert depuis que le prince avoit disparu: ces grands foyers paternels redemandoient en vain le dernier né de leurs enfants et pleuroient la solitude de leur avenir. Mer le duc d'Angoulême regrettoit amèrement un frère, le compagnon de son enfance et de ses malheurs, l'ami des bons et des mauvais jours de sa vie. MADAME, dominant toutes les douleurs, soutenoit à la fois son mari et son père. On ne pouvoit regarder MONSIEUR, le meilleur des hommes, le plus affectueux des princes, sans avoir l'âme déchirée : ses yeux rouloient de grosses larmes qu'il vouloit en vain retenir; le poids du chagrin paternel, ajouté à tant d'autres chagrins, courboit sa tête, et cette dernière adversité achevoit de blanchir ses cheveux. Quant au roi, perdant l'appui de son trône, il avoit vu se dessécher le rameau qui, après les murmures des tribus<sup>1</sup>, promettoit de refleurir dans l'arche sainte.

Et dans la maison de M<sup>sr</sup> le duc de Berry, quel deuil parmi les anciens amis du prince, ses aides de camp, ses serviteurs!

L'illustre veuve du nouveau Germanicus étoit inconsolable : elle commença par couper ses cheveux, « ses cheveux, disoit-elle, que son mari ai-«moit.» Elle les remit à M<sup>me</sup> de Gontaut, en lui disant : « Prenez-les; un jour vous les donnerez à «ma fille; elle apprendra que sa mère coupa ses « cheveux le jour où son père fut assassiné. » Nourrie sous le soleil de la Grèce, parmi les filles de Sicile, notre jeune princesse avoit rapporté de ces climats les antiques usages de la douleur, qui ne furent point inconnus à sa race. Un des plus grands princes de la maison de Bourbon, Louis III, duc de Bourbon, arrière-fils de Robert, fils de saint Louis, prêt à mourir, coupa ses cheveux. « Alors, dit son « vieil historien, requist le duc que ses cheveux « fussent ôtés. Quand il les tint, il parla en cette a manière: Dieu Jésus-Christ, mon père créateur, « ès délices de cette vie mortelle, je me suis plus «ébattu en mes cheveux : je ne veux mie qu'ils me « suivent. »

La demeure où M<sup>me</sup> la duchesse de Berry avoit

Num., cap. xvii.

été si heureuse avec son mari lui devint insupportable. On conduisit la princesse à cette maison royale trop fameuse par cette nuit funeste où un cri de mort retentit comme un coup de tonnerre; maison qui, depuis Madame Henriette, n'avoit pas vu si subite et si grande adversité. Tout Paris s'empressa d'aller porter à M<sup>mo</sup> la duchesse de Berry d'inutiles hommages. Peu de jours après, elle s'établit aux Tuileries, sous la protection de la douleur paternelle.

Si cette princesse a éprouvé une de ces adversités qui tombent sur les têtes élevées, son malheur est aussi de ceux qui se font sentir à l'humanité entière : toutes les mères, toutes les épouses ont été frappées du coup qui l'a frappée. Lorsque M<sup>m</sup> la duchesse de Berry ou MADEMOISELLE doivent sortir, le peuple se rassemble devant les passages des Tuileries: il y vient plusieurs heures d'avance; il oublie la triste nécessité où il est de gagner son pain quotidien. Aussitôt qu'il aperçoit ou la mère ou la fille, il se prend à pousser des cris de joie et à pleurer. Les femmes, tenant leurs enfants dans leurs bras, leur montrent, comme une sœur, la petite orpheline toute vêtue de blanc dans une grande voiture de deuil. Quand M<sup>me</sup> la duchesse de Berry se promène sur la terrasse des Tuileries, sa robe de veuve produit le même effet que sa robe sanglante dans la nuit fatale. Mais chaque jour la foule remarque que ces voiles funèbres cachent moins les espérances de la patrie, et elle s'en retourne consolée. Ceux qui ont vu Buonaparte dans toute

sa puissance sortir de son palais après les plus grandes victoires, sans qu'il s'élevât une seule voix sur son passage, ceux-là reconnoissent qu'il y a quelque chose de plus fort que l'usurpation et la fortune: c'est la légitimité et le malheur.

## CHAPITRE X.

Funérailles de monseigneur le duc de Berry. Les entrailles du prince sont portées à Lille. Son cœur sera déposé à Rosny.

Les obsèques du prince eurent lieu à Saint-Denis. Il n'y avoit pas encore deux mois que l'on avoit vu ce prince, plein de vie, assis, le 21 janvier, en face du catafalque de Louis XVI: on le cherchoit en vain sur le banc auprès de Mer le duc d'Angoulême son frère, et on ne le trouvoit que sous ce même catafalque devant lequel son frère pleuroit. Les yeux se portoient avec attendrissement sur la famille royale, déjà si peu nombreuse et encore diminuée: sur le roi, qui sembloit méditer au milieu des ruines de la monarchie; sur MADAME. enveloppée dans un long crêpe, comme dans sa parure accoutumée; sur Mr le duc d'Angoulême, chargé de mener le deuil, et qui, saluant tour à tour et l'autel et le cercueil, sembloit demander au premier la force de regarder le second. On eût dit que ces paroles de l'évangile du jour avoient été particulièrement choisies pour lui : Domine, si fuisses htc, frater meus non fuisset mortuus.

M<sup>sr</sup> le duc d'Orléans et M<sup>sr</sup> le duc de Bourbon menoient aussi le deuil, avec M<sup>sr</sup> le duc d'Angoulême.

M<sup>st</sup> le coadjuteur de Paris prononça une oraison funèbre remarquable dans ce vieux sanctuaire de nos chartes et de notre religion, qui entendit déjà tant d'oraisons funèbres : la première de toutes fut celle de Du Guesclin, faite en 1393 par l'évêque d'Auxerre. Un poëte gothique nous a transmis l'histoire de cette cérémonie : ce qu'il dit si naivement du bon connétable et du discours du prélat s'applique de la manière la plus touchante à M<sup>st</sup> le duc de Berry :

Tous les princes fondoient en larmes Aux mots que l'évêque montroit, Car il disoit: «Pleurez, gendarmes, «Bertrand qui très tant vous aimoit. «On doit regretter les faits d'armes «Qu'il fit au temps que il vivoit. «Dieu ait pitié, sur toutes âmes,

De la sienne, car bonne étoit.

Les honneurs qui avoient fui Mer le duc de Berry pendant sa vie l'accablèrent pendant sa mort. La basilique de Saint-Denis, tendue de noir dans la longueur de la voûte, ressembloit à un vaste tombeau. Des cordons de lumières se dessinoient sur les draperies funèbres: des lampadaires, des candélabres d'argent, des colonnes qui sembloient porter jusqu'au ciel, comme dit Bossuet, le magnifique témoignage de notre néant, une large croix de feu dans le sanctuaire, tout enfin surpassoit l'idée qu'on

avoit pu se faire de cette pompe. Un clergé nombreux, la cour, l'armée, les ambassadeurs étrangers, les deux chambres, les tribunaux de justice remplissoient le chœur, la nef, les chapelles et les galeries. On chantoit, on agitoit les cloches, on tiroit le canon autour d'un cercueil muet: il y avoit tant de grandeur dans cette pompe, qu'on auroit cru assister aux funérailles de la monarchie.

Et que de sentiments divers dans cette foule! La révolution avoit convoqué et rassemblé en présence de son dernier crime, comme pour la juger, les générations que trente années avoient produites: tout ce qui avoit triomphé ou souffert se rencontroit en ce moment à Saint-Denis. Et cette église de l'apôtre de la France, que ne disoit-elle pas ellemême! Elle étaloit extérieurement les richesses de la mort; mais on avoit arraché de ses entrailles ses trésors funèbres.

La messe ouie, on ôta le cercueil du catafalque pour le descendre dans le caveau. Alors l'héroine du Temple fut vaincue pour la première fois: à la vue du cercueil, elle se sentit prête à défaillir, et fut obligée de se retirer de la tribune où elle étoit placée à la droite du roi. Le roi lui-même, à genoux, laissa tomber sa tête vénérable sur ses deux mains jointes: la France entière sembla courber sa tête avec lui. Il paroissoit rouler dans son esprit les pensées qui se présentèrent à son aïeul Henri IV, lorsque celui-ci assistoit, dans la même église de Saint-Denis, au couronnement de la reine. « Savez-vous, dit le vainqueur d'Ivry à son confes-

« seur, ce que je pensois tout à l'heure en voyant « cette grande assemblée ? Je pensois au jugement « dernier et au compte que nous y devons rendre « à Dieu <sup>1</sup>. »

Les gardes de MONSIEUR portoient le corps de son fils; leurs casques rapprochés formoient une espèce de voûte mouvante au-dessus du cercueil. Msr le duc d'Angoulème descendit le premier dans le souterrain où il alloit laisser son frère. Ensuite, selon l'antique usage, les hérauts d'armes appelèrent les serviteurs du prince. « Celui qui est « dedans la fosse appelle l'un après l'autre lesdits « écuyers qui apportent les éperons, gantelets, es- « cus, cotte d'armes. Lors ledit hérault estant dans « ladite voûte, crie par trois fois : Le prince est mort, « et que l'on prie Dieu pour son âme 2. »

Les entrailles du prince ont été portées à Lille, comme pour accomplir les paroles de Henri IV, rappelées aux Lillois par M<sup>57</sup> le duc de Berry luimème: Désormais, avoit dit le Béarnois aux habitants de Lille, entre nous, c'est à la vie, à la mort.

Le cœur de S. A. R. fut d'abord déposé à Saint-Denis par M. de Bombelles, évêque d'Amiens, premier aumônier de M<sup>me</sup> la duchesse de Berry. Ce prélat, avant de recevoir les ordres sacrés, combattit auprès du prince; depuis long-temps il connoissoit le trésor qu'il étoit chargé de présenter aux gardiens de la sépulture royale, et il avoit plus

<sup>\*</sup> Vie du P. Cotton, par le P. D'ORLEANS.

Du Tillet, Recueil des rois de France.

de droit qu'un autre de leur dire : «Le cœur que « vous avez devant les yeux fut le plus noble et le « plus généreux qui exista jamais. »

M<sup>me</sup> la duchesse de Berry a depuis réclamé ce cœur comme son bien. Une lettre de M. le duc de Lévis nous fait connoître les dispositions de la princesse. « La douleur de M<sup>me</sup> la duchesse de Berry « est profonde, mais calme; sa résignation, soute-« nue par la piété et la force de son caractère, n'est « plus troublée par ce qui lui rappelle de cruels « souvenirs. J'ai eu dernièrement la bien triste com-« mission de lui demander où elle vouloit que fût « déposé le cœur du prince. Voici sa réponse : Mes e intentions sont arrêtées. Je vais faire construire à « Rosny un bâtiment composé d'un pavillon et de deux ailes; dans l'une on soignera des malades, « dans l'autre on élèvera de pauvres enfants; le mi-« lieu sera une chapelle où l'on priera pour mon « mari. »

Ce que le prince chérissoit davantage, c'étoit en effet les enfants et les pauvres : on ne pouvoit mieux placer son cœur qu'entre deux monuments consacrés à ce qu'il aimoit. C'étoit encore une heureuse circonstance qui fait d'un château de Sully le sanctuaire où reposera le cœur du petit-fils de Henri IV.

#### CHAPITRE XL

Portrait du prince. Conclusion.

Ici finit l'histoire de la vie et de la mort de Charles-Ferdinand d'Artois, fils de France, duc de Berry: il ne nous reste plus rien à dire de ce prince, si ce n'est quelque chose de sa personne. Il avoit la tête grosse, comme le chef des Capets, la chevelure mèlée, le front ouvert, le visage coloré, les yeux bleus et à fleur de tête, les lèvres épaisses et vermeilles. Son cou étoit court, ses épaules un peu élevées, ainsi que dans toutes les grandes races militaires. Sa poitrine, où son cœur battoit sans défiance et sans peur, offroit une large place au poignard. Mer le duc de Berry étoit de taille moyenne, de même que Louis XIV; car c'est une erreur de croire que Louis XIV étoit d'une haute stature : une cuirasse qui nous reste de lui, et les exhumations de Saint-Denis, n'ont laissé sur ce point aucun doute. Le prince dont nous venons d'écrire la vie avoit la mine brave, l'air de visage franc et spirituel : sa démarche étoit vive, son geste prompt, son regard assuré, intelligent et bon, son sourire charmant. Il s'exprimoit avec élégance dans le commun discours, avec clarté dans les affaires, avec éloquence dans les passions. On retrouvoit dans M<sup>er</sup> le duc de Berry le prince, le soldat, l'homme qui avoit souffert, et l'on se sentoit entraîné vers lui par une certaine bonne grâce mêlée de brusquerie, attachée à toute sa personne. Quant à son caractère, il se trouve peint par ses actions à chaque page de cet écrit. M<sup>st</sup> le duc de Berry avoit passé une vie noble, mais oubliée; il ne lui fallut que quelques heures à la fin de sa dernière journée pour acquérir une gloire que cent triomphes ne lui auroient pas obtenue : récompensé à la fois sur la terre et dans le ciel de ses vertus humaines et de ses vertus chrétiennes, le même moment lui a donné l'immortalité et l'éternité.

Tirons au moins de notre malheur une leçon utile, et qu'elle soit comme la morale de cet écrit.

Il s'élève derrière nous une génération impatiente de tous les jougs, ennemie de tous les rois; elle rêve la république, et est incapable, par ses mœurs, des vertus républicaines. Elle s'avance; elle nous presse, elle nous pousse: bientôt elle va prendre notre place. Buonaparte l'auroit pu dompter en l'écrasant, en l'envoyant mourir sur les champs de bataille, en présentant à son ardeur le fantôme de la gloire, afin de l'empêcher de poursuivre celui de la liberté; mais nous, nous n'avons que deux choses à opposer aux folies de cette jeunesse : la légitimité, escortée de tous ses souvenirs, environnée de la majesté des siècles; la monarchie représentative, assise sur les bases de la grande propriété, défendue par une vigoureuse aristocratie, fortifiée de toutes les puissances morales et religieuses. Quiconque ne voit pas cette vérité ne voit rien, et court à l'abîme : hors de

cette vérité, tout est théorie, chimère, illusion.

Ceux donc qui ne se sentiroient pas attachés à la famille royale par tous les sentiments de respect, d'admiration et d'amour, y doivent au moins tenir par leur intérêt personnel. Verser le sang d'un Bourbon, c'est ouvrir les veines de la patrie: dans l'état actuel des choses, la légitimité est la vie même de la France. Imaginez, calculez, combinez toutes les sortes de gouvernements illégitimes. en dernier résultat vous ne trouverez rien de possible, rien qui présente une apparence de durée, une existence tolérable de quelques années ou même de quelques mois. Les Bourbons retirés, le droit disparoît; alors s'ouvre l'immense carrière des faits qui tous ont un égal droit à vous opprimer. La légitimité est en Europe le sanctuaire où repose la souveraineté par qui seule les gouvernements subsistent. Voilez ce sanctuaire, et la souveraineté n'est plus qu'une divinité sans asile, exposée au milieu des ruines, aux outrages de toutes les ambitions.

Aucune usurpation ne se pourroit accomplir sans faire naître en France la guerre civile, sans fournir un prétexte aux entreprises européennes, sans exposer notre pays aux ravages et aux contentions de la politique étrangère. La nation prétendroit-elle se gouverner elle-même? Elle l'a déjà essayé: une nouvelle démocratie amèneroit un nouveau bouleversement de propriétés, la destruction de tous les intérêts nouveaux, puisque les anciens sont anéantis. Ah! que ceux qui se sont laissé entraîner à des exagérations populaires se repentiroient

alors! Triomphants le premier jour, le second ils seroient conduits à l'échafaud, la tête encore ornée des couronnes de leur victoire.

Seroit-ce une élection militaire que l'on prétendroit mettre à la place de l'hérédité légitime? Elle eut aussi lieu à Rome cette élection: l'armée nommant son maître, et ne le recevant plus des lois, méprisa bientôt son ouvrage. Les Barbares, introduits peu à peu dans les légions, s'accoutumèrent eux-mêmes à faire des empereurs; et quand ils furent las de donner le monde, ils le gardèrent.

Si tous les hommes de probité et de talent se veulent enfin réunir dans un système monarchique, non-seulement ils épargneront à la France de nouveaux malheurs, mais ils sauveront l'Europe que menace une grande révolution. En examinant le fond des principes, on s'aperçoit que ce qui nous divise réellement est peu de chose : on cherche moins, pour se combattre, à agir sur la raison que sur les passions. Tantôt c'est la féodalité, détruite depuis deux siècles, dont on veut faire peur aux peuples; tantôt ce sont les missionnaires qui vont établir la guerre en prêchant la paix. Aujourd'hui, c'est une puissance occulte qui combat la puissance visible: triste invention, en vertu de laquelle on se croiroit autorisé à traiter la légitimité de la douleur comme on a traité la légitimité politique! Mais non: il existe réellement une puissance occulte qui répare les erreurs de l'incapacité comme elle déjoue les complots du crime. Depuis trente ans ce gouvernement secret a marché auprès de tous les gou-

# 172 MÉMOIRES SUR LE DUC DE BERRY.

vernements publics qui se sont succédé dans notre malheureuse patrie. Placé au-dessus de nous dans des régions inaccessibles, nos passions peuvent s'en plaindre, mais elles ne peuvent le renverser. Cette puissance occulte, c'est l'éternelle raison des choses; c'est cette justice du ciel qui rentre dans les affaires humaines à mesure qu'on s'efforce de l'en bannir; c'est, en un mot, la Providence, qui n'auroit besoin que de se retirer un moment pour détruire l'ordre de l'univers et replonger le monde dans le chaos.

Si la mort de M<sup>st</sup> le duc de Berry devoit nous laisser tels que nous sommes, si elle ne nous enseignoit rien sur l'excellence du sang de nos rois, sur le danger des doctrines qui ont produit le crime de Louvel, alors que l'on confie à notre piété les cendres de notre illustre prince. Nous irons déposer sur quelques rives lointaines le germe de la légitimité: la vertu attachée à ces cendres formera bientôt une société de François qui les auront suivies, et ils échapperont à l'arrêt que le ciel prononce enfin contre les peuples sans jugement et rebelles à l'expérience.

FIN DES MÉMOIRES SUR LE DUC DE BERRY.

# PIÈCES JUSTIFICATIVES.

# PAGE 22.

« Avec quel plaisir nous avons appris la lettre du régiment de Berwick.... »

Lettre de Monsieur (depuis Louis XVIII) à MM. les officiers, sous-officiers, grenadiers et soldats du régiment irlandois de Berwick.

A Schenbornslutst, le 28 juillet 1791.

J'ai reçu, messieurs, avec une vraie sensibilité, la lettre que vous m'avez écrite. Je ferai parvenir au roi (Louis XVI), le plus tôt que je pourrai, l'expression de vos sentiments pour lui. Je vous réponds d'avance qu'elle adoucira ses peines, et qu'il recevra avec plaisir de vous les mêmes marques de fidélité que Jacques II reçut, il y a cent ans, de vos aïeux. Cette double époque doit former à jamais la devise du régiment de Berwick: on la verra désormais sur vos drapeaux<sup>1</sup>, et tout ce qu'il y aura de sujets fidèles au roi y lira son devoir, et y reconnoîtra le modèle qu'il doit imiter. Quant à moi, messieurs, soyez bien persuadés que l'action que vous venez de faire restera toujours gravée dans mon àme, et que je m'estimerai heureux toutes les fois que je pourrai vous donner des preuves de ce qu'elle m'inspire pour vous.

LOUIS-STANISLAS-XAVIER.

'Voulant consacrer à jamais l'époque de 1691, où le régiment de Berwick sortit d'Irlande pour servir le roi Jacques II, et l'époque de 1791, où le même régiment quitta la France pour servir l'infortuné Louis XVI, Monsisus ordonna que ses drapeaux porteroient cette légende:

> 1691. Semper et ubique fidelie. 1791. Toujours et partout fidèle.

# PAGE 28.

« Ce fut dans ce combat (de Berstheim) que les trois Condé, renouvelant l'aventure de la bataille de Senef, déployèrent une valeur héroïque...»

Fragment des Mémoires de la maison de Condé.

La gelée qui avoit raffermi les chemins permit aux républicains de faire avancer leur grosse artillerie. Après s'en être servis pour battre les retranchements de ce village, centre de la position du prince, comme ils l'avoient déjà fait la veille, ils s'avancent avec rapidité. Les légions de Mirabeau et de Hohenlohe défendent leur position avec la plus grande valeur; mais l'acharnement des républicains semble s'accroître avec leur nombre : ils pénètrent dans le village avec des cris affreux.

Ce premier succès pouvoit devenir décisif: un coup d'œil du prince l'en avoit averti, et déjà sa résolution est prise. C'étoit la seule qui convint au fils du grand Condé. Il saute en bas de son cheval, et, tirant l'épée, il se place à la tête de ses deux bataillons gentilshommes: « Messieurs, s'écrie-t-il, « vous êtes tous des Bayards, il faut reprendre ce village. »

On ne lui répond que par les cris : A la batonnette l'on se précipite à travers le feu le plus terrible d'artillerie et de mousqueterie. Les haies vives, les maisons, les rues, tout est emporté en dix minutes; des cris de vive le roi, poussés à l'extrémité du village, annoncent de loin à la réserve que les républicains en sont chassés.

Pendant ce temps, le fils et le petit-fils se montroient dignes d'un tel père <sup>1</sup>.

'C'est au récit de cette journée que Delille s'écria dans sa langue:

Angoulème, Berry, soutiennent leur grand nom.
Qu'on ne me vante plus ce triple Géryon,
Dont trois âmes mouvoient la masse épouvantable.
l'aime à voir, surpassant les récits de la fable,
Un même esprit mouvoir trois héros à la fois.
Condé, Bourbon, Enghien, se font d'autres Rocroys,
Et, prodigues d'un sang chéri de la victoire,
Trois générations vont ensemble à la gloire.

A la tête de la seconde et de la troisième division de la cavalerie noble, le duc de Bourbon s'élance sur la cavalerie républicaine et la chasse devant lui. Un ravin profond se présente: emporté par son ardeur, le prince le franchit avec une poignée de gentilshommes. Les républicains se hâtent de profiter de leur avantage, et se flattent de les accabler: la mêlée est sanglante; le prince est grièvement blessé. Mais le reste des escadrons survient: les cavaliers républicains fuient, et laissent deux pièces d'artillerie légère au pouvoir de leurs vainqueurs.

Sur un autre point, le duc d'Enghien conduisoit au combat les chevaliers de la couronne. Presque seul, il court enlever une pièce de canon; ses habits sont criblés de balles et de coups de baïonnettes; il est entouré, il se défend en héros jusqu'à ce que l'on vienne le dégager : il ramène la pièce.

Le résultat de cette brillante, mais sanglante journée, ne fut que la gloire d'avoir conservé une mauvaise position, que, quelques jours plus tard, il fallut abandonner.

Le maréchal de Wurmser et plusieurs généraux autrichiens, malgré la froideur qui régnoit entre eux et l'armée royale, vinrent, le soir même, féliciter le prince de Condé et ses compagnons d'armes. «Eh bieu, monsieur le maré-achal, lui dit le prince, comment trouvez-vous ma petite «infanterie?»— « Monseigneur, elle grandit au feu,» répondit le maréchal. Les Autrichiens furent peu étonnés d'apprendre que des chevaliers françois s'étoient battus avec un courage héroïque; mais ils ne purent refuser des larmes d'admiration à des traits comme celui-ci:

Un soldat de la légion de Mirabeau, blessé, jetoit les hauts cris à côté d'un chevalier de Saint-Louis qui avoit une jambe emportée <sup>1</sup>: «Songez, mon ami,» lui dit cet intrépide officier, «que votre Dieu est mort sur la croix, et «votre roi sur l'échafaud! nous devons nous trouver heu«reux de mourir pour leur cause.»

Trois jours après les républicains attaquèrent de nou-

2 C'étoit M. de Barras, officier de marine, frère du directeur.

veau Berstheim, et de nouveau ils furent repoussés avec une perte considérable. Désespérant de forcer le corps de Condé dans cette position, ils essayèrent de se faire jour sur un point de la ligne autrichienne, et furent plus heureux. Le comte de Wurmser fit entrer son armée dans les redoutes qu'il avoit élevées en avant d'Haguenau, depuis le Rhin jusqu'aux montagnes.

Monsieur (depuis Louis XVIII), qui étoit alors à Turin, n'eut pas plus tôt appris la nouvelle de ce combat, qu'il écrivit au prince de Condé:

#### A Turin, ce 28 décembre 1793.

Ce n'est qu'en arrivant ici, mon cher cousin, que j'ai reçu avec quelque certitude la nouvelle de la glorieuse affaire du 2 de ce mois dont un bruit vague m'avoit entretenu sur mon chemin. Il me seroit difficile de vous exprimer la joie qu'elle m'a causée. Ce n'est pas assurément que je doutasse de ce que peut la valeur de la noblesse françoise; mais il étoit temps que les rebelles sussent ce qu'elle peut toute seule, et l'affaire même de Berstheim ne le leur avoit appris qu'imparfaitement. Cette joie seroit cruellement empoisonnée s'il me restoit la moindre inquiétude sur la blessure de votre fils; mais, tranquille à cet égard, je vous félicite, et de cette blessure même, et de la conduite que son fils et lui ont tenue. Jouissez, mon cher cousin, de cette belle journée, comme bon François, comme général. comme vaillant chevalier, et comme père. Pour moi, indépendamment de ma tendre amitié pour vous, et du bien de l'État, je dois vous avouer que mon amour-propre jouit de voir trois héros de mon sang, où jusqu'à présent je n'étois sûr d'en trouver qu'un. Mais mon sentiment pour vous ne doit pas me faire oublier cette brave noblesse qui s'est si fort distinguée sous vos ordres : parlez-lui bien du double sentiment que je ressens de sa conduite, et comme gentilhomme françois, et comme régent du royaume. Adieu, mon cher cousin: vous connoissez bien toute mon amitié pour vous. Signé Louis-Stanislas-Xavien.

Lettre de Monsieun (régent du royaume) au duc de Bourbon.

Turin, le 28 décembre 1793.

Je reçois en arrivant ici, mon cher cousin, la nouvelle certaine de la gloire que vous venez d'acquérir et de la blessure que vous avez reçue. Cette dernière auroit empoisonné toute la joie de la première, si je n'avois su en même temps qu'elle n'est pas dangereuse. Je vous avoue que je vous l'envie: cependant je vous aime trop sincèrement pour ne pas vous en féliciter de tout mon cœur, en souhaitant cependant que pareille chose ne vous arrive plus. Ce n'est ni comme parent ni comme ami que je vous parle ainsi, c'est comme régent du royaume; c'est parce que je sais mieux que personne la perte que l'État feroit en vous perdant.

Adieu, mon cher cousin. Puissiez-vous être bientôt guéri, et voler à de nouvelles victoires! Vous connoissez mon amitié pour vous.

Louis-Stanislas-Xavier.

Lettre de Monsinum (régent du royaume) à monseigneur le duc d'Enghien.

A Turin, ce 28 décembre 1793.

J'ai appris, mon cher cousin, avec un plaisir que mon amour pour mon sang et l'amitié que vous me connoissez pour vous vous expliqueront facilement, la gloire que vous avez acquise à la journée du 2 de ce mois. Vous êtes à l'âge et vous portez le nom du vainqueur de Rocroy; son sang coule dans vos veines; vous venez de retracer sa valeur; vous avez devant les yeux l'exemple d'un père et d'un grand-père au-dessus de tous les éloges: que de motifs d'espérer que vous serez un jour la gloire et l'appui de l'État! Vous pouvez croire, vous aimant comme je le fais, que je jouis bien sincèrement de ces heureux présages. Adieu, mon cher cousin. Soyez bien persuadé de toute mon amitié pour vous.

Signé Louis-Stanislas-Xavier.

## PAGE 31.

« Dans les campagnes de 1795, 1796 et 1797, monseigneur le duc de Berry se trouva présent à tous les combats...»

Lettre de Monsibun, comte d'Artois, à monseigneur le prince de Condé.

Edimbourg, 29 novembre 1795.

Vous avez bien justement apprécié, mon cher cousin, tous les sentiments que j'ai éprouvés en lisant votre lettre du 3 novembre et les pièces qui y sont jointes, puisque vous êtes content de mon fils 1: je jouis de sa conduite. Je partage au fond de l'âme la gloire et l'honneur dont vos compagnons de fidélité se sont couverts; mais les nouvelles publiques n'ayant pas été aussi discrètes que vous, sur un objet dont vous ne parlez point, permettez-moi de vous dire que, comme parent, comme ami, et comme dévoué à la cause que nous défendons, je trouve une jouissance aussi douce que solide à entendre juger votre conduite comme elle mérite de l'être, et à vous voir augmenter tous les jours une considération si flatteuse pour ceux qui vous aiment, si honorable pour ceux qui vous sont liés par le sang, et si importante pour les intérêts de notre roi. Ceci n'est point un compliment, c'est l'expression simple de mon cœur et de ma raison.

Je joins ici ma lettre, que je vous prie de remettre de ma part au duc d'Enghien. Je ne lui parle que de mon amitié; mais c'est le roi, c'est la France entière que je félicite de ce qu'il est, et de ce qu'il sera un jour, en suivant la glorieuse route que vous lui avez tracée.

Vous sentirez mieux qu'un autre, mon cher cousin, que celui qui remplit son devoir trouve dans sa propre conduite une compensation aux sacrifices les plus pénibles.

<sup>\*</sup> Monseigneur le duc de Berry.

Mais je dois vous avouer que depuis le mois de juin j'éprouve un supplice difficile à exprimer, de ma douloureuse inaction, et d'être privé de partager les dangers, les fatigues et la gloire de vos intrépides compagnons d'armes. Soyez du moins mon interprète auprès d'eux; parlez-leur de mes regrets, de mes sentiments, de mon admiration pour leur constance autant que pour leur valeur, et ajoutez-leur qu'uniquement occupé de nos intérêts communs, j'espère que le ciel finira par protéger mes efforts, et par rendre heureux les fidèles François qui ont toujours suivi le chemin de l'honneur.

Je n'avois pas attendu votre lettre pour solliciter auprès du gouvernement britannique les moyens qui nous sont nécessaires pour profiter utilement du succès des Autrichiens et de ceux de notre armée. La négociation entamée à Paris ne facilitoit pas mes démarches : cependant le départ de M. de Précy vous aura prouvé qu'elle n'avoit pas été totalement infructueuse. Je viens de les renouveler encore avec plus de vivacité que jamais : j'espère que les ministres seront frappés de la nécessité de vous procurer des secours extraordinaires; et je me flatte que vous en recevrez de suffisants, si vos tristes pressentiments ne viennent pas à se réaliser. Je n'entrerai pas dans plus de détails sur la situation des choses et des esprits; mais je compte envoyer, le mois prochain, un courrier au roi, et je le prierai de vous communiquer des détails intéressants et peut-être favorables.

Avant de terminer cette lettre, il faut que je vous parle d'un objet qui tient à mon cœur: il paroît que mon fils s'est conduit en joli garçon, et qu'il a du goût pour les coups de fusil. C'est toujours bon en soi-même, mais cela ne suffit pas; dans sa position, il faut qu'il se mette promptement en état de bien servir son roi; et c'est à vous que je m'adresse avec confiance, mon cher cousin, pour que vous employiez toute votre autorité de général, et toute celle que mon amitié a remise entre vos mains, à exiger qu'il occupe tout son hiver à travailler bien sérieusement au

métier de la guerre, à se rendre digne de commencer l'année prochaine à conduire des troupes. Je ne vous indiquerai aucuns moyens à cet égard; personne ne saura mieux que vous exciter son émulation et lui inspirer le désir de l'instruction: mais vous jugerez facilement combien je serai seasible à cette nouvelle preuve de votre amitié.

Adieu, mon cher cousin: je ne veux rien changer au rendez-vous que je vous ai donné; c'est vers ce but que tendent tous mes efforts. Je vous renouvelle, du fond du cœur, l'assurance de l'amitié bien tendre et bien constante qui m'attache à vous pour la vie.

Signé CHARLES-PRILIPPE.

P. S. Je dois vous dire que vous trouverez mon fils tout prévenu sur ce que je vous demande pour lui.

## PAGE 34.

«On apprit au cantonnement de Steinstadt la mort de Louis XVII.»

Lettre du roi Louis XVIII à monseigneur le prince de Condé.

Mon cousin, je suis touché, comme je dois l'être, des sentiments que vous m'exprimez au sujet de la perte irréparable que je viens de faire en la personne du roi, mon seigneur et neveu. Si quelque chose peut adoucir ma juste douleur, c'est de la voir partagée par ceux qui me sont chers à tant de titres. La France perd un roi dont les heureuses qualités, que j'avois vues se développer dès sa plus tendre enfance, annonçoient qu'il seroit le digne successeur du meilleur des rois: il ne me reste plus qu'à implorer le secours de la divine Providence pour qu'elle me rende digne de dédommager mes sujets d'un si grand malheur. Leur amour est le premier objet de mes désirs, et j'espère qu'un jour viendra où, après avoir, comme Henri IV, reconquis mon royaume, je pourrai, comme Louis XII,

mériter le titre de père de mon peuple. Dites aux braves gentilshommes et aux fidèles troupes dont je vous ai confié le commandement, que l'attachement qu'ils m'expriment par votre organe est déjà pour moi l'aurore de ce beau jour, et que je compte principalement sur vous et sur eux pour achever de le faire éclore. Je vous renouvelle avec plaisir l'assurance de tous les sentiments avec lesquels je suis,

Mon cousin.

Votre très affectionné cousin,

Louis.

### PAGE 35.

«Ce monarque (Louis XVIII) étoit attendu à l'armée; il y vint en effet n'ayant plus d'asile (comme il le dit lui-même dans son ordre du jour) hors celui de l'honneur...»

## A L'ARMÉR.

#### A Riegel, le 18 avril 1796.

Des circonstances impérieuses nous retenoient depuis trop long-temps éloigné de vous, lorsqu'une insulte aussi imprévue que favorable à nos vœux ne nous a plus laissé d'asile; mais on ne peut nous ravir celui de l'honneur.

Le sénat de Venise nous a fait signifier de sortir, dans le plus court délai, des États de sa république. A cette démarche, non moins offensante pour l'honneur du nom françois que pour notre personne même, nous avons répondu:

«Je partirai, mais j'exige deux conditions: la première, equ'on me présente le livre d'or où ma famille est inscrite, «afin que j'en raie le nom de ma main; la seconde, qu'on «me rende l'armure dont l'amitié de mon afeul Henri IV a «fait présent à la république 1.»

Nous venons nous rallier au drapeau blanc, près du héros qui vous commande et que nous chérissons tous. Nous nous livrons avec confiance à l'espoir que notre arrivée sera pour vous un nouveau titre aux généreux secours que vous avez déjà reçus de Leurs Majestés impériale et britannique.

Notre présence contribuera sans doute, autant que votre valeur, à hâter la fin des malheurs de la France, en montrant à nos sujets égarés, encore armés contre nous, la différence de leur sort sous les tyrans qui les oppriment, avec celui dont jouissent des enfants qui entourent un bon père.

Louis.

#### PAGR 56.

« Arrivée de monseigneur le duc d'Angoulême à l'armée de Condé... »

Lettre de monseigneur le duc d'Angoulème à monseigneur le prince de Condé.

Blankenbourg, 27 avril 1797.

Monsieur mon cousin, j'attendois depuis long-temps avec une bien vive impatience le moment où il me seroit permis de venir me réunir à mon frère sous vos ordres.

- <sup>1</sup> Cette réponse fut faite au marquis Carlotti, chargé par le sénat de Venise de porter au roi l'ordre de quitter les États de la république. Le podestat Pringli ayant protesté, Sa Majesté répliqua le lendemain dans les termes suivants:
- «J'ai répondu hier à ce que vous m'avez déclaré au nom de vo-« tre gouvernement; vous m'apportez aujourd'hui une protesta-« tion au nom du podestat; je ne la reçois pas ; je ne recevrai pas « davantage celle du sénat. J'ai dit que je partirois; je partirai en « effet dès que j'aurai reçu le passe-port que j'ai envoyé chercher « à Venise, mais je persiste dans ma réponse; je me la devois, et » je n'oublie pas que je suis le roi de France.»

Cet heureux moment est donc enfin arrivé; nous ne perdons pas un instant pour nous rendre auprès de vous. J'espère que vous voudrez bien m'accorder vos bontés et votre amitié. Je vous les demande avec confiance, et je ne négligerai rien pour m'en rendre digne. J'envie à mon frère le bonheur qu'il a eu d'être à l'armée depuis trois ans, pendant que j'étois dans une inactivité cruelle. Les circonstances qui en ont ainsi ordonné me peinoient vivement.

Agréez l'hommage du zèle d'un volontaire, et l'assurance de la haute considération, de l'entière confiance et de tous les sentiments avec lesquels je serai pour la vie,

Monsieur mon cousin,

Votre très affectionné cousin,

LOUIS-ANTOINE.

Lettre de monseigneur le duc de Berry à monseigneur le prince de Condé.

Blankenbourg, 27 avril 1797.

Enfin, monsieur, mon frère est arrivé hier. Vous jugerez facilement la joie que j'ai éprouvée en le revoyant. Ma joie est d'autant plus vive que notre retour à l'armée sera très prompt: nous ne devons rester que cinq ou six jours ici, et nous ne perdrons pas de temps en chemin pour revenir. Je fais bien des vœux pour qu'on ne tire pas de coups de fusil pendant mon absence, mais que cette campagne, qu'on peut bien regarder, je crois, comme la dernière, soit active. Je le désire vivement pour mon instruction et pour mon frère; car je suis bien persuadé qu'il faut que les Bourbons se montrent, et beaucoup, et que, hors de France, ils doivent commencer par gagner l'estime des François, avec leur amour. Nous avons appris que les républicains avoient passé le Rhin à Neuwied, et qu'après avoir repoussé les Autrichiens, ils étoient déjà aux portes de Francfort, lorsqu'un courrier arriva, apportant la nouvelle d'un armistice conclu entre les armées autrichiennes et françoises sur toute la ligne. Un courrier allant de Vienne à Londres, ayant passé ce matin ici, a dit que l'empereur alloit se mettre en personne à la tête de l'armée d'Italie, et que l'archiduc Charles alloit reprendre le commandement de celle du Rhin. Dieu veuille nous rendre notre aimable chef, et nous mettre encore à portée de combattre sous ses ordres!

Veuillez recevoir, monsieur, l'hommage du vif empressement que j'ai de me retrouver sous vos ordres, et du sincère et respectueux attachement que je vous ai voué pour la vie.

CHARLES-FERDINAND.

#### PAGE 47.

«Le roi trouve dans l'union de sa nièce et de son neveu tout ce que le sentiment a de plus doux, réuni à ce que la politique peut avoir de plus imposant...»

Lettre du roi à monseigneur le prince de Condé.

A Mittau, ce 10 juin 1799.

Enfin, mon cher cousin, un de mes vœux les plus ardents est accompli; mes enfants sont unis. Je retrouve dans ma nièce, avec un attendrissement plus facile à sentir qu'à exprimer, les traits réunis des infortunés auteurs de ses jours. Cette ressemblance, si douce et si déchirante à la fois, me la rend plus chère, et doit redoubler l'intérêt qu'elle mérite si bien par elle-même d'inspirer à tout bou François. Le mariage a été célébré ce matin: je m'empresse de vous l'apprendre, bien sûr que vous partagerez ma joie.

Annoncez cette heureuse nouvelle à l'armée: elle ne peut que paroître d'un bon augure à vos braves compagnons, au moment où ils vont rentrer sur vos traces dans une carrière qu'ils ont si glorieusement parcourue, et ils béniront avec moi le souverain magnanime auquel nous devons ce double bienfait. Ajoutez-leur de ma part que j'ai commencé à retrouver le bonheur, mais qu'il ne sera complet pour moi que le jour où je pourrai me retrouver parmi eux au poste où l'honneur m'appelle.

Adieu, mon cher cousin: vous connoissez toute mon amitié pour vous.

Louis.

# PAGE 52.

«Le cardinal de Bernis n'existoit plus quand monseigneur le duc de Berry arriva à Rome : il ne pouvoit plus offrir à un prince fugitif cette hospitalité qu'il exerça envers les nobles dames dont l'auteur de cet ouvrage honora les cendres à Trieste...»

«Kn quel lieu du monde nos tempêtes n'ont-elles point jeté les enfants de saint Louis? quel désert ne les a point vus pleurant leur terre natale? Telles sont les destinées humaines: un François gémit aujourd'hui sur la perte de son pays, aux mêmes bords dont les souvenirs inspirèrent autrefois le plus beau des cantiques sur l'amour de la patrie:

# Super flumina Babylonis!

«Hélas! ces fils d'Aaron qui suspendirent leur cinnor aux saules de Babylone ne rentrèrent pas tous dans la cité de David; ces filles de Judée qui s'écrioient sur les bords de l'Euphrate;

O rives du Jourdain! & champs aimés des cieux! Sacré mont, fertiles vallées, Du doux pays de nos aïeux Serons-nous toujours exilées?

ces compagnes d'Esther ne revirent pas toutes Emmaüs et Bethel. Plusieurs laissèrent leurs dépouilles aux champs de la captivité; et c'est ainsi que nous rencontrâmes loin de la France le tombeau de deux nouvelles Israélites:

Lyrnessi domus alta, solo Laurente sepulchrum!

Il nous étoit réservé de retrouver au fond de la mer Adriatique le tombeau de deux filles de rois <sup>1</sup> dont nous avions entendu prononcer l'oraison funèbre dans un grenier à Londres. Ah! du moins la tombe qui renferme ces nobles dames aura vu une fois interrompre son silence; le bruit des pas d'un François aura fait tressaillir deux Françoises dans leur cercueil. Les respects d'un pauvre gentilhomme à Versailles n'eussent été rien pour des princesses; la prière d'un chrétien en terre étrangère aura peut-être été agréable à des saintes. » (Voy. les Mélanges littéraires.)

#### PAGR 54.

« Le duc de Berry, errant dans les palais détruits des Césars; s'égarant dans les Catacombes, parcourant le Vatican désert, ou dessinant, assis sur un obélisque tombé, les débris épars du Capitole, offroit lui-même un tableau qui manquoit aux ruines et aux souvenirs de Rome...»

Lettre de monseigneur le duc de Berry à monseigneur le prince de Condé.

Rome, ce 30 juin 1800.

La nouvelle de l'armistice m'a arrêté ici. N'ayant rien à faire à Palerme jusqu'au retour de la reine, j'ai obtenu du roi la permission d'aller faire la campagne avec M. le prince de Condé. Cela auroit été un grand bonheur pour moi de le voir; je lui aurois demandé la permission de la faire

<sup>1</sup> Mesdames Victoire et Adélaïde de France, tantes de Louis XVI.

comme volontaire, avec mon frère. Je me faisois un bien grand plaisir de penser au moment où je pourrois me retrouver avec mes braves compagnons d'armes, auxquels je suis si attaché. Une nouvelle qui m'avoit paru très naturelle, car on disoit que M. le duc d'Enghien avoit fait des prodiges de valeur avec son régiment à Verderic, m'avoit fait hâter encore plus mon départ de Naples; et je ne faisois que de changer de chevaux ici, lorsque j'ai appris cet armistice, produit des succès incroyables de Buonaparte. Nous attendons pour voir ce que cela deviendra.

Je prie M. le prince de Condé d'être persuadé du vif regret que j'ai de n'avoir pas pu le rejoindre et lui prouver le sincère et tendre attachement que ses bontés ont gravé dans mon cœur.

CHARLES-FERDINAND.

Lettre de monseigneur le duc de Berry à M. Acton, ministre de S. M. le roi des Deux-Siciles.

Je vous écris, monsieur, avec la franchise d'un Bourbon, qui parle au ministre d'un roi Bourbon, d'un roi qui n'a cessé de montrer un attachement généreux à la partie de sa famille si cruellement traitée par la fortune.

J'ai appris avec une vive douleur que le roi avoit désapprouvé la démarche que j'avois faite de quitter Rome pour aller joindre l'armée de Condé. La noblesse fidèle avec laquelle j'ai fait huit campagnes n'avoit jamais vu tirer un coup de fusil sans que je fusse à sa tête. Au moment où mon frère venoit de la joindre, il me mandoit: «Nous attaquons le 15 septembre.» Si j'avois attendu les ordres du roi, je perdois le temps: je suis donc parti sur-le-champ; je suis arrivé le 15, et le 16 nous étions au bivouac, devant attaquer le lendemain. Je n'aurois jamais quitté l'armée napolitaine si elle avoit été devant l'ennemi, mais tout paroissoit indiquer de ce côté la plus grande tranquillité. D'ailleurs, volontaire avec M. de Nazelli, ou sous M. de

Damas, que j'ai vu si long-temps colonel de l'armée de Condé, ce n'étoit pas une position bien agréable pour moi, et je ne pouvois y être d'aucune utilité au service du roi. Depuis que la paix a été faite, je vous ai écrit trois fois sans recevoir jamais de réponse de vous. Cette incertitudelà est cruelle : pourquoi ne pas me dire franchement les volontés du roi à mon égard? j'aurois été aussi heureux qu'il est possible lorsqu'on n'est pas dans son pays, d'être uni à la famille de Naples, et de tout devoir à des parents aussi bons. Mais les circonstances empêchent-elles cette union? Ma présence seroit-elle incommode? Le traitement qu'on a bien voulu m'accorder est-il une gêne dans un moment où les finances du roi sont si cruellement obérées? Je mets le tout à ses pieds avec la même reconnoissance; je vous supplie seulement de vouloir bien faire continuer de payer les 5000 ducats que le roi a eu l'extrême bonté d'accorder aux officiers de ma maison. Ces gentilshommes. invariables dans leur devoir et dans leurs principes, ne fléchiront jamais la tête sous le joug d'un usurpateur, et tous ont abandonné leur fortune pour me suivre. Je ne réclame donc rien pour moi que le passé. Je n'ai eu jusqu'ici d'autres ressources que la générosité du roi; mais vous savez surement les retards que j'ai éprouvés. Cela me met dans le plus grand embarras. N'ayant rien à moi, je regarderois comme une infamie de faire une dette.

Je suis bien sûr que vous sentirez les raisons de mon empressement à connoître mon sort, quand vous saurez que, dans un mois, je n'aurai, en vendant mes équipages, que de quoi rejoindre mon père.

CHARLES-FERDINAND.

#### PAGE 70.

«Tandis que de puissants monarques étoient forcés d'abandonner leurs trônes au conquérant, un roi de France proscrit refusoit le sien à l'usurpateur qui l'occupoit...»

# Entrevue de Louis XVIII avec M. Meyer.

M. Meyer, président de la régence de Varsovie, fut introduit auprès du roi le 26 février 1803, en qualité d'envoyé du cabinet de Berlin. Il étoit chargé d'annoncer à S. M. que Buonaparte étoit disposé à lui assurer des indemnités en Italie, si elle vouloit renoncer, ainsi que les membres de sa famille, au trône de France. S. M. répondit sur-le-champ:

«Je ne confonds pas M. Buonaparte avec ceux qui l'ont «précédé; j'estime sa valeur, ses talents militaires; je lui «sais gré de plusieurs actes d'administration, car le bien «que l'on fera à mon peuple me sera toujours cher. Mais «il se trompe s'il croit m'engager à transiger sur mes droits: «loin de là, il les établiroit lui-même, s'ils pouvoient être «litigieux, par la démarche qu'il fait en ce moment.

«J'ignore quels sont les desseins de Dieu sur ma race et «sur moi; mais je connois les obligations qu'il m'a impo«sées par le rang où il lui a plu de me faire naître. Chré«tien, je remplirai ces obligations jusqu'à mon dernier «soupir; fils de saint Louis, je saurai, à son exemple, me «respecter jusque dans les fers; successeur de François Ier, «je veux du moins pouvoir dire comme lui: Nous avons tout «perdu, fors l'honneur.»

—«L'influence de Buonaparte s'étend sur toute l'Europe. N'est-il pas à craindre, dit M. Meyer, qu'il ne force les souverains dont Votre Majesté reçoit des subsides à les lui retirer?»

- «Je ne crains pas la pauvreté, répliqua le roi; s'il le «falloit, je mangerois du pain noir avec ma famille et mes

«fidèles serviteurs; mais no vous y trompez pas, je n'en «serai jamais réduit là; j'ai une autre ressource dont je ne «crois pas devoir user tant que j'ai des amis puissants; «c'est de faire connoître mon état en France et de tendre «la main, non au gouvernement usurpateur, cela jamais! «mais à mes fidèles sujets; et croyez-moi, je serois bientôt «plus riche que je ne suis.»

L'envoyé persista et fit pressentir au roi que Buonaparte pourroit contraindre la plupart des puissances européennes

à lui refuser un asile.

«Je plaindrai le souverain, ajouta S. M., qui se croira «forcé de prendre un parti de ce genre, et je m'en irai.»

On connoît l'adhésion des princes à la réponse de Louis XVIII. Ce monarque reçut quelques jours après du prince de Condé la lettre suivante:

Lettre de monseigneur le prince de Condé au roi.

Wansted, le 22 avril 1803.

SIRE,

Après avoir rempli, avec les autres princes de votre maison qui se trouvent en Angleterre, le devoir que nous imposoit l'incroyable circonstance dont Votre Majesté a bien voulu nous faire part, qu'il me soit permis de lui offrir l'hommage particulier de mon admiration pour les superbes réponses qu'elle a faites à la proposition dont elle a daigné nous instruire. Faits pour marcher en toute occasion à la suite de Votre Majesté, c'est avec autant d'enthousiasme que de reconnoissance que nous avons suivi le glorieux exemple et les ordres paternels que Votre Majesté nous donnoit, dans ces temps malheureux dont Votre Majesté se trouve (passagèrement, je ne cesse de l'espérer) la première victime. C'est une grande consolation pour ceux qui ont l'honneur de lui appartenir par les liens du sang, de n'avoir qu'à suivre les traces d'un roi qui sait si dignement repousser l'injure, et répondre avec autant de raison, de noblesse et d'éloquence, à une pareille proposition. Puissent

les François apercevoir enfin tout le bonheur dont ils se priveroient s'ils ne remettoient pas sur son trône un roi si digne de les gouverner, et dont toutes les paroles et les actions commandent également le respect et l'amour!

Mon attachement particulier à la personne de Votre Majesté redoubleroit, s'il étoit possible, après ce qu'elle vient de faire; mais il y a long-temps que ce sentiment est aussi fortement gravé dans mon cœur que ma vénération pour les vertus de Votre Majesté et mon profond respect pour elle.

LOUIS-JOSEPH DE BOURBON.

## Réponse du roi.

A Varsovie, le 23 mai 1803.

J'ai reçu, mon cher cousin, à fort peu de distance l'une de l'autre, vos deux lettres des 9 février et 22 avril. Vous ne pouvez douter du plaisir que m'ont fait les sentiments et les raisonnements de la première; mais, vu sa date, je me borne à vous en accuser la réception, et je passe bien vite à la seconde. Votre commune adhésion à ma réponse m'a exalté, m'a rendu fier d'être votre alné; j'ai reçu avec transport le serment qui la termine si noblement: mais je vous avoue ma foiblesse; mon amour-propre a peut-être encore plus joui de votre lettre particulière. L'approbation d'un parent justement chéri, d'un guerrier blanchi sous les lauriers, d'un connoisseur si délicat en matière d'honneur, est la récompense la plus flatteuse pour celui qui n'a, au fond, d'autre mérite que d'avoir fait son devoir.

J'ai reçu en même temps la réponse de votre petit-fils: elle est beaucoup plus ancienne; mais, comme de raison, il a cru devoir, pour me la faire passer, préférer la sûreté à la promptitude. Comme il est possible que, par le même motif, il ne vous en ait pas donné connoissance, j'en joins ici copie, bien sûr qu'elle vous fera plaisir, et qu'ainsi que moi vous y reconnoîtrez le sang des Bourbons.

Adieu, mon cher cousin; vous connoissez toute mon amitié pour vous.

Louis.

# **PAGE 81.**

«Un étranger se présente en Angleterre pour proposer aux Bourbons d'assassiner l'usurpateur. Et qui repousse le premier l'idée d'un assassinat sur Buonaparte?... le grand-père du duc d'Enghien...»

Lettre de monseigneur le prince de Condé à S. A. R. MORSEUR, comte d'Artois.

Londres, le 24 janvier 1805.

Le chevalier de Roll vous rend compte, ainsi que moi, monsieur, de ce qui s'est passé hier. Un homme arrivé la veille, à ce qu'il m'a dit, à pied, de Paris à Calais, homme d'un ton fort simple et fort doux, malgré les propositions qu'il venoit faire, ayant appris que vous n'étiez pas ici, est venu me trouver sur les onze heures du matin; il m'a proposé tout uniment de nous défaire de l'usurpateur par le moyen le plus court. Je ne lui ai pas donné le temps de m'achever les détails de son projet, et j'ai repoussé cette proposition avec horreur, en l'assurant que si vous étiez ici vous feriez de même; que nous serions toujours les ennemis de celui qui s'est arrogé la puissance et le trône de notre roi, tant qu'il ne le lui rendroit pas; que nous avions combattu cet usurpateur à force ouverte, que nous le combattrions encore si l'occasion s'en présentoit; mais que jamais nous n'emploierions de pareils moyens, qui ne pouvoient convenir qu'à des jacobins; et que si, par hasard, ces derniers se portoient à ce crime, certainement nous n'en serions jamais complices. Pour mieux convaincre cet homme que vous pensiez comme moi, j'ai envoyé chercher l'évêque d'Arras; mais il étoit sorti. Alors j'ai fait venir le baron de Roll, à qui j'ai d'abord exposé le sujet de la mission. Ensuite j'ai fait entrer l'homme, je lui ai dit que le baron avoit toute votre confiance, qu'il connoissoit comme moi la grandeur de votre Ame, et que j'étois

bien aise de répéter devant un témoin aussi sûr tout ce que je venois de lui dire; ce que j'ai fait. Le baron a parlé comme moi. Après cela, j'ai dit à l'homme qui étoit venu qu'il n'y avoit que l'excès de son zèle qui eût pu le porter à venir nous faire une telle proposition, mais que ce qu'il avoit de mieux à faire étoit de repartir tout de suite, attendu que, s'il étoit arrêté, je ne le réclamerois pas, et que je ne le pourrois qu'en disant ce qu'il est venu faire. J'espère, monsieur, que vous approuverez ma conduite, et que vous ne doutez pas du tendre et respectueux attachement dont mon cœur est pénétré pour vous.

Louis-Joseph de Bourbon.

## PAGE 67.

«Louis XVIII fut obligé de quitter Mittau avec Ma-

Extrait du Journal inédit du comte de Hautefort. (1801.)

Le comte de Caraman résidoit à Pétersbourg en qualité d'ambassadeur de Louis XVIII. Tout à coup il reçut l'ordre de partir de cette capitale dans les vingt-quatre heures; il arriva le 19 janvier à Mittau, où sa présence inopinée, et ce qu'il raconta de son expulsion soudaine, répandirent l'alarme dans la colonie françoise. Ces craintes furent bientôt justifiées. Le 21 janvier, époque fatale, le général Fersen, qui avoit toujours montré beaucoup d'égards pour le roi, monta au château; il étoit chargé de signifier à Sa Majesté qu'elle devoit quitter Mittau dans les vingt-quatre heures. Madame n'étoit pas comprise dans cet ordre; mais elle annonça sur-le-champ qu'elle ne se sépareroit jamais de son oncle. M. Driesen, gouverneur de Mittau, avoit reçu, par le même courrier, l'ordre de délivrer des passe-ports nécessaires pour le départ du roi, mais pour douze personnes seulement. Sans la circonstance du 21 janvier, jour que Madame consacroit ordinairement à la retraite et à la

prière, le roi auroit désiré partir le jour même; il remit au lendemain. On peut penser quelle étoit la désolation de sa suite. Pour lui, toujours calme, il s'occupoit à fortifier le courage de ceux qui l'environnoient. Il étoit surtout touché du sort de ses gardes du corps, que sa situation ne lui permettoit plus de conserver auprès de lui. Paul Ier leur avoit fait jusqu'alors un traitement. Qu'alloient-ils devenir dans ce revers? Le roi voulut du moins consoler ces braves et fidèles serviteurs par un témoignage d'estime. Il leur adressa en partant, le 22 janvier, la lettre suivante, écrite de sa main : «Une des peines les plus sensibles que «j'éprouve au moment de mon départ est de me séparer « de mes chers et respectables gardes du corps. Je n'ai pas a besoin de leur recommander de me conserver une fidélité agravée dans leurs cœurs, et si bien prouvée par toute leur « conduite. Mais que la juste douleur dont nous sommes apénétré ne leur fasse jamais oublier ce qu'ils doivent au «monarque qui me donna asile, qui forma l'union de mes aenfants, et dont les bienfaits assurent encore mon exis-« tence et celle de mes fidèles serviteurs. Mittau, le 22 janavier 1801. Signé Louis.» A cette lettre, où l'on retrouve cette grace, cette mesure et cette sensibilité qui règnent dans tous les écrits partis de la même main, le comte d'Avaray joignit une autre lettre ainsi conçue : «Quand le roi «exprime lui-même ses sentiments à ses fidèles gardes du a corps, je dois me ranger parmi eux pour jouir en commun « des bontés de notre maître. Je n'ai donc qu'un but en ce a moment, celui de témoigner à tous ces messieurs le désir « de vivre dans leur souvenir, et de leur renouveler l'ex-« pression des sentiments dont mon dévouement au roi et à « Madame sera le garant. »

Le roi se mit en route le 22 janvier, à trois heures et demie après midi. Son départ offrit un spectacle touchant. Ses gardes du corps, réunis à une foule d'habitants de Mittau, sembloient se disputer à qui lui témoigneroit plus d'intérêt et d'attachement. Les uns et les autres paroissoient avoir un égal regret de son départ. On eût dit que

c'étoit un père qu'on arrachoit à ses enfants : la vue de cette séparation douloureuse étoit le plus bel éloge de la conduite du roi, et la meilleure preuve des sentiments qu'il avoit su inspirer. La suite du roi se composoit de six voitures et deux chariots. Sa Majesté étoit dans la berline de MADAME, avec cette princesse, le comte d'Avaray et madame la duchesse de Sérent. La reine étoit alors aux eaux de Pyrmont, et monseigneur le duc d'Angoulème étoit à l'armée. Dans les voitures qui suivoient étoient l'abbé Edgeworth, le duc de Fleury, l'abbé Fleuriel, MM. Hardouineau, Hue et Péronnet, avec les gens de service; en tout vingt-six personnes. Deux autres voitures ne partirent que le lendemain; elles étoient occupées par l'abbé Marie, mademoiselle de Choisy, aujourd'hui madame la vicomtesse d'Agoult, MM. de Lukerque, Le Faivre et Colon.

On avoit promis au roi cent mille roubles, montant de six mois du traitement que lui faisoit l'empereur; il ne les reçut point, et on obtint avec peine d'un banquier de Riga trois mille six cents quatre ducats en avance sur cette somme. Le froid étoit rigoureux, et aucune précaution n'avoit été prise sur une route où il n'y a point de ressources. A la première couchée, un gentilhomme courlandois, M. de Zozff, ne voulut pas laisser descendre le roi à l'auberge, et le reçut dans son château. Cet accueil fait d'autant plus d'honneur à ce gentilhomme, qu'il pouvoit craindre que sa démarche ne déplût à la cour. A la seconde journée on coucha dans un cabaret. Il y avoit au moins quatre-vingts paysans rassemblés dans une grande pièce, qui faisoit à peu près toute la maison. Cette société, le bruit, l'odeur de l'eau-de-vie et du tabac, firent de cette nuit un supplice. MADAME coucha dans une espèce de fournil mal clos, où l'inquiétude l'empêcha de reposer. Quand on lui parla de sa situation: « Je ne suis point à aplaindre, disoit l'excellente princesse, je ne souffre que « des malheureux que je vois autour de moi.»

Tout ce voyage fut très pénible dans une telle saison

et dans un tel climat. Le froid, le vent, la neige, étoient d'autant plus difficiles à supporter, que la suite du roi n'avoit pas de vêtements préparés pour une telle circonstance. Les gens qui étoient sur les sièges des voitures souffrirent surtout infiniment; et cependant aucun ne le fit paroître, de crainte d'augmenter le chagrin des maltres les plus sensibles, et déjà si fort affectés. Tous ceux qui entouroient le roi étoient soutenus et consolés par sa force d'âme. «Je suis bien loin de désirer qu'on me plaigne,» écrivoit au moment même de cette fuite, et au milieu de tant de souffrances et d'inquiétudes, le loyal et brave officier qui nous a donné ces détails; «ma position est si « digne d'envie, que je ne puis même la concevoir : c'est un arève. Mon âme est brisée de tous les sentiments qu'elle céprouve. Je vois souffrir les êtres les plus parfaits, et « dont le monde n'est pas digne; mais je vois de près leurs avertus, j'admire leur noble constance, je jouis d'être cona tinuellement auprès d'eux. Supérieurs aux coups de l'adaversité, leur courage semble s'accroître à raison de leur «infortune.» Tels étoient les sentiments qu'au comble du malheur inspiroient le roi et MADAME. Le troisième jour il fallut faire une lieue à pied, par le froid le plus apre et un vent qui coupoit le visage; on se frayoit un chemin dans la neige, qui avoit dix pouces de hauteur. Madans prit le bras de l'abbé Edgeworth, et madame de Sérent celui de M. Hardouineau. Cette dame très délicate souffroit heaucoup, quoique le roi lui eût donné sa pelisse : dans cet état, ni le roi ni MADAME ne perdirent rien de leur sérénité. La journée finit par un gite encore plus mauvais que celui de la veille. Le local en étoit fort étroit. Le roi partagea sa chambre, comme il l'avoit toujours fait jusque-là, avec l'abbé Edgeworth et le comte d'Avaray, et Madams reçut dans la sienne madame de Sérent et deux femmes de chambre. Le quatrième jour le roi éprouva un moment de consolation dans l'excellente réception que lui fit à déjeuner le baron de Sass, qui ne se démentit point pendant tout le temps que les François passèrent en Courlande, et qui leur

rendit constamment, ainsi qu'au roi, tous les services de l'hôte le plus aimable et du gentilhomme le plus loyal. Il avoit chez lui un émigré françois, à l'imitation de beaucoup de ses compatriotes, qui s'étoient empressés d'accueillir quelques-uns de ces honorables réfugiés.

On approchoit de la frontière, et on n'étoit pas sans quelque inquiétude. Tout se passa tranquillement. La garde russe prit même les armes, et rendit les honneurs au roi. Le 26 janvier, Sa Majesté coucha à Nimmersatt. premier poste prussien, où elle fut très mal. C'est là qu'elle quitta ses ordres, et qu'elle dit aux personnes de sa suite de quitter aussi leurs décorations. Elle prit l'incognito sous le nom de comte de Lille, et MADAME sous celui de marquise de la Meilleraye. Le 27, le roi arriva à Memel : il y fut bien reçu, quoiqu'il n'y eût encore aucun ordre de la cour. On offrit même de faire rendre les honneurs au roi; le duc de Fleury les refusa. M. de Thumen, commandant militaire, montra le désir de faire quelque chose d'agréable au roi, et M. Loreck, consul de Danemarck, justifia par ses soins la réputation que déjà lui avoient acquise ses bons procédés envers les émigrés. Aux lettres qui furent écrites à la cour de Prusse par le roi ou par son ministre, MADAME en joignit une pour la reine, femme de Frédéric-Guillaume. Cette lettre respiroit toute la sensibilité et la grandeur d'àme de la princesse. Elle y disoit, en parlant de son oncle : «Il est plus d'une voix qui du haut du ciel me crie qu'il est tout pour moi, qu'il me tient lieu de tout ce que cj'ai perdu, que je ne dois jamais l'abandonner. Aussi j'y «serai fidèle, et la mort seule m'en séparera.» La cour de Prusse consentit à recevoir Sa Majesté, et la ville de Varsovie fut désignée pour sa résidence.

Le roi s'étoit proposé de partir le 9 février, quand cinq gardes du corps arrivèrent de Mittau, le 8 au soir. On leur avoit assigné l'ordre de partir dans les quarante-huit heures. On peut se figurer l'effet que produisit sur eux cette nouvelle. Mal fournis d'argent et d'habits, un voyage aussi précipité, dans une saison rigoureuse, les exposoit à périr

de besoin et de froid. Le roi suspendit son départ pour attendre ces fidèles serviteurs, les voir, les consoler, et tacher de leur procurer des secours. Il manda les cinq gardes du corps déjà arrivés, et leur parlant avec l'intérêt le plus tendre: « J'éprouve, messieurs, leur dit-il, une agrande consolation à vous voir; mais elle est mêlée d'une «douleur bien amère. La Providence m'éprouve depuis «bien long-temps et de bien des manières, et celle-ci n'est «pas une des moins cruelles (ici le roi ne put retenir ses larmes, les premières que je lui ai vu verser, dit l'auteur de ce récit); aj'espère qu'elle viendra à mon secours. Si le « courage m'abandonnoit, le vôtre, messieurs, le soutien-« droit. Vous me voyez (montrant le côté gauche de sa poi-«trine dépouillé de ses décorations), je ne peux même oporter un ordre. Je n'ai plus que des conseils à vous «donner. Le meilleur est de filer sur Kænigsberg pour ne «point s'encombrer ici, y porter ombrage, et pour parer à « tous les inconvénients qui en pourroient résulter. Je viens «de prendre les mesures pour vous faire arriver à Hamabourg, où chacun pourra prendre plus aisément un parti «ultérieur.» Les cinq vieillards ne purent entendre sans attendrissement ces paroles de bonté. Ils répondirent à beaucoup de questions que le roi leur fit sur eux et sur leurs camarades, et se retirèrent pénétrés de reconnoissance. Les jours suivants, les autres gardes du corps furent présentés au roi à mesure qu'ils arrivoient. Le prince leur parla successivement à tous avec la même bonté, et s'informa de leurs besoins. Un d'eux, M. de Montlezun, ne pouvoit retenir ses larmes. «Mon ami, lui dit le roi en lui «prenant la main, quand on a le cœur pur, c'est au dernier «terme de l'adversité qu'un François doit redoubler de «courage.» Puis adressant la parole aux autres : « Mes-«sieurs, si mon courage m'abandonnoit, ce seroit chez «vous que j'irois en reprendre et me retremper.» Ces généreux François méritoient en effet ces éloges d'un si bon iuge, et ces sentiments du meilleur des maîtres. Tous se trouvoient heureux de partager son sort, et auroient été,

cn quelque sorte, humiliés d'être à l'abri du coup qui le frappoit. Ce revers n'a pu abattre leur constance. Les Courlandois, de leur côté, leur ont témoigné le plus vif intérêt. Gentilshommes et bourgeois, tous leur ont fait les offres les plus affectueuses, et c'est un devoir pour un François de publier tout ce que la fidélité malheureuse dut, dans cette circonstance, à la générosité d'un peuple loyal et sensible.

Le roi ne borna point à des paroles sa sollicitude pour ses gardes du corps. Il donna pour eux une somme considérable, eu égard à sa situation. La marquise de la Meillerave (MADAME) remit aussi au vicomte d'Agoult cent ducats qui devoient être partagés entre les gardes du corps qui en avoient le plus de besoin : elle vouloit surtout ne pas ètre nommée; mais comment se méprendre sur la source d'un tel bienfait? Le vicomte d'Agoult partit de Kœnigsberg, chargé de fréter un bâtiment, et de présider à l'embarquement de ses malheureux compatriotes. Les finances du roi s'épuisant par la dépense exorbitante de chaque jour, MADAME offrit à Sa Majesté la vente de ses diamants, offre qui fut acceptée à regret; mais les circonstances ne permettoient guère au roi de refuser. La princesse autorisa, par un acte exprès, madame la duchesse de Sérent à faire le marché, pour servir, étoit-il dit dans l'acte, dans notre commune détresse, à mon oncle, à ses fidèles serviteurs, et à moi-même. Les diamants furent déposés chez le consul de Danemarck, qui fit avancer deux mille ducats sur le prix de la vente.

Le 23 février, toute la colonie de Mittau étant défilée, le roi partit de Memel pour Kænigsberg, où il arriva, sans s'arrêter, le 24. Il n'y passa que peu de jours, et se remit en route, le 27, pour Varsovie. Dans ce trajet, le 2 mars, la voiture du roi versa dans un fossé en voulant éviter la voiture d'une dame polonoise qui se croisoit sur la route. La commotion fut très forte; une glace fut brisée, et Madams jetée sur l'autre côté de la voiture. Cependant personne ne fut blessé. Le roi n'eut d'autre ressource que de

rester sur le grand chemin à attendre les voitures qui suivoient. Il fut pendant deux heures debout sur un morceau de glace, pour éviter d'avoir les pieds dans l'eau!!! La dame polonoise, désolée d'être la cause, quoique innocente, de cet accident, voulut revenir coucher à Pultusk, dont on n'étoit éloigné que d'une lieue, et fit monter dans sa voiture madame la marquise de la Meilleraye, et madame de Sérent. Elle ne se doutoit point encore qui étoient ces voyageurs, et l'on peut juger de sa surprise, quand, arrivée à Pultusk, elle apprit que c'étoit au roi de France et à sa nièce que sa rencontre avoit été si fâcheuse. Le roi fut enfin atteint par la chaise de poste où étoit le due de Fleury avec l'abbé Edgeworth. Elle n'avoit que deux places; Sa Majesté y monta avec son aumônier. Le duc de Fleury et le comte d'Avaray montèrent sur le siège. Le roi coucha à Pultusk, et y passa la journée du lendemain. Il se mit en route, le 4, avec MADAME.

Le 6 mars, le roi passa la Vistule, quoique couverte de glaçons, et arriva heureusement à Varsovie. Le général Keller, gouverneur de la ville, attendoit Sa Majesté dans la maison Vassiliowitch, faubourg de Cracovie, que l'abbé André de la Marre lui avoit louée. Les personnes de la suite du roi le rejoignirent successivement; et le 25 mars monseigneur le duc d'Angoulème arriva de l'armée avec le comte Étienne de Damas. Peu de jours après, on apprit la mort de Paul Ier, arrivée dans la nuit du 23 au 24 mars 1801. Il n'avoit pas survécu long-temps à ses procédés rigoureux envers un prince en qui ces mêmes procédés, comme on l'a vu par la lettre citée plus haut, n'avoient point effacé le souvenir d'anciens services. Le nouvel empereur de Russie s'empressa d'ailleurs de réparer les derniers torts de Paul à l'égard du roi. Il augmenta le traitement annuel promis à ce prince, et dans la suite il rappela Louis XVIII dans ses États, et le reçut dans ce même château de Mittau qui lui avoit déjà servi d'asile.

FIN DES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

# LE ROI EST MORT: VIVE LE ROI!

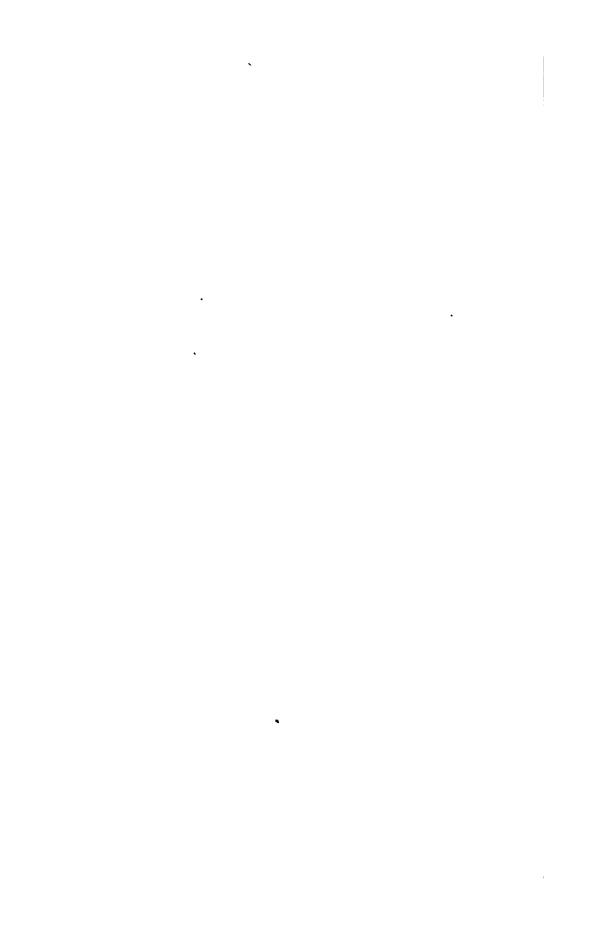

## LE ROI EST MORT: VIVE LE ROI!

R roi est mort!.. Jour d'épouvante où ce dernière fois dans Paris! Le roi est mort! La monarchie va-t-elle se dissoudre? La colère céleste s'est-elle déployée de nouveau sur la France? Où fuir? où se cacher devant la terreur et la tyrannie? Pleurez, François! vous avez perdu le roi qui vous a sauvés, le roi qui vous a rendu la paix; le roi qui vous a faits libres: mais ne tremblez point pour votre destinée; le roi est mort, mais le roi est vivant. Le roi est mort: vive le roi! C'est le cri de la vieille monarchie; c'est aussi le cri de la monarchie nouvelle.

Un double principe politique est renfermé dans cette acclamation de la douleur et de la joie : l'hérédité de la famille souveraine, l'immortalité de l'État. C'est à la loi salique que nous devons, comme nation, une existence dont la duréen'a point d'exemple dans les annales du monde. Nos pères étoient si convaincus de l'excellence de cette loi que, dans la crainte de la violer, ils ne reconnurent point immédiatement Philippe-de-Valois pour successeur de Charles-le-Bel. A la mort de celui-ci, la monarchie demeura sans monarque. La reine étoit grosse;

elle pouvoit porter ou ne pas porter le roi dans son sein : en attendant on resta soumis à la légitimité inconnue, et le principe gouverna dans l'absence de l'homme.

Certes, il peut s'appeler immortel un État qui a vu le sang d'une même race passer de Robert-le-Fort à Charles X. « Ouel royaume 1, dit un vieil écri-« vain (qui sous Henri III défendoit les droits de « Henri IV contre les prétentions des Guise); quel « royaume, monarchie et république, est aujour-« d'hui ou a été au monde, mieux orné, affermi et « fortifié des plus belles polices, lois et ordonnances « que la françoise? Où est-ce que les autres ont une « loi salique pour la succession du royaume? Quels « rois ailleurs se voient et se sont vus mieux aimés, « obéis et révérés? Néanmoins ils ont laissé régler « et limiter leur puissance par des lois et ordonnances « qu'eux-mêmes ont faites; ils se sont soumis sous la « même raison que leur peuple, et ont, d'ancienne «institution, réduit leurs voulants sous la civilité « de la loi. Pour raison de quoi tout le peuple, « avec une douce crainte, a été contraint de les « simer.

« Qui ont donc été les rois au monde qui se soient « plus acquis de gloire par la justice que les nôtres? « Ils n'ont pas moins acquis à leur royaume l'honneur « et la prééminence des bonnes lettres et des sciences « libérales que des armes. Grand nombre d'hommes « signalés en savoir et intelligence sont sortis de cette

De la Noblesse, Ancienneté, etc., de la troisième maison de France. Paris, 1587.

« école des lettres, et la France a provigné quant et « quant d'excellents capitaines (outre ceux du sang « royal) par la discipline que nos rois y avoient éta-« blie, lesquels rois ont peuplé mêmement les na « tions étrangères d'hommes héroïques.

Reste maintenant à exposer les autres grâces, bénédictions et bonnes rencontres d'heur particulières dont il a plu à la divine Providence orner la famille de Hugues Capet par-dessus toutes eles autres: l'une est de l'avoir fait être la plus noble et plus ancienne de toutes les races royales qui sont aujourd'hui au monde; car à compter depuis le temps que Robert-le-Saxon, que nous prenons pour le chef d'icelle, se voit connu par les histoires, elle a subsisté près de huit cents ans, étant parvenue en la personne de notre très chrétien roi Henri III jusqu'à la vingt-troisième génération de père en fils, si nous ne comptons point plus avant que ledit Robert.

« A ces premiers bonheurs s'en vient joindre un « non moins remarquable que les précédents, qui « est d'avoir produit plus de maisons et de familles « royales, et donné plus grand nombre de rois, « empereurs, princes, ducs et comtes à divers « royaumes et contrées.

<sup>&#</sup>x27;On sait qu'il y a plusieurs systèmes de généalogie des Capétiens au-delà de Robert-le-Fort. Les uns la font remonter à Witikind-le-Saxon; les autres aux Carlovingiens, et par eux aux Mérovingiens; les autres aux rois lombards: peu importe. Robert étoit un prince puissant et un vaillant soldat, qui fut tué en défendant la France contre l'invasion des étrangers, il y a de cela quelque mille ans: tenons-nous-en là.

«Toutes ces bonnes et belles remarques que nous «avons proposées jusqu'à ici de nos rois, semblent «bien leur avoir appartenu en général; mais outre «icelles chacun d'eux (du moins la plus grande par-«tie) s'est encore si bien fait remarquer en son «particulier de certaines grâces et dons d'esprit, «qu'elles leur ont acquis ces honorables surnoms, «qui rendent encore aujourd'hui leur mémoire «illustre.»

Il augmentera la liste de ces illustres monarques, Louis-le-Désiré, de paternelle et pacifique mémoire, que la reconnoissance, les pleurs, les regrets de la France et de l'Europe accompagnent au tombeau. On peut dire de l'arbre de la lignée royale, né du sol de la France, ce que le poëte dit du chêne :

. . Immota manet; multosque nepotes, Multa virum volvens durando sæcula, vincit,

Comme ce vieil écrivain dont la fidélité pressentoit Henri IV, l'auteur du présent écrit eut le bonheur en 1814, au second avénement des Bourbons. d'annoncer Louis XVIII. Alors la France étoit envahie; nous étions accablés de malheurs, environnés de craintes et de périls. Rien n'étoit décidé; on se battoit sur divers points du royaume; on négocioit à Paris: Buonaparte habitoit encore le château de Fontainebleau quand il lut l'histoire de ce roi légitime <sup>1</sup>, qui n'avoit point d'armée dans la coali-

<sup>•</sup> De Buonaparte et des Bourbons.

tion des rois, mais qui étoit pour lui plus redoutable que ces monarques. Ce fut en effet la force de la légitimité qui précipita l'usurpation.

Le premier service que l'héritier des fleurs de lis rendit à sa patrie fut de la dégager de l'invasion européenne. La capitale de la France n'avoit jamais été conquise sous la race légitime : Buonaparte avoit amené les étrangers dans Paris avec son épée; Louis XVIII les en écarta avec son sceptre.

Un peuple encore tout ému, tout enivré de la gloire des armes, vit avec surprise un vieux François exilé venir se placer naturellement à sa tête comme un père qui, après une longue absence, rentre dans sa famille, ne supposant pas qu'on puisse contester son autorité. Louis XVIII n'étoit point étonné des grandeurs nouvelles, des miracles récents de la France; il apportoit en compensation mille ans de nos antiques grandeurs, de nos anciens prodiges; il ne craignoit point de compter avec le siècle et la nation, assez riche qu'il étoit pour payer son trône. On lui rendoit, il est vrai, le Louvre embelli, mais c'étoit sa maison. Jean Goujon et Perrault l'avoient ornée par ordre de Henri II et de Louis XIV; Philippe-Auguste en avoit posé la première pierre et acheté le terrain; Louis XVIII pouvoit représenter le contrat d'acquisition 1.

Philippus, Dei gratta, Francorum rex, etc., noveritis, quod nos pro excambio terræ, quam monachi Sancti Dionysii de Carcere (Saint-Denis-de-la-Chartre ou de la Prison; dans l'historien de Saint-Denis, Carcere Glaucini, aujourd'hui Glatigny) habebant, ubi turris nostra de Louvre situ est, eisdem monachis, assignamus,

Ce prince comprenoit son siècle, et étoit l'homme de son temps: avec des connoissances variées, une instruction rare, surtout en histoire, un esprit applicable aux petites comme aux grandes affaires. une élocution facile et pleine de dignité, il convenoit au moment où il parut, et aux choses qu'il a faites. S'il est extraordinaire que Buonaparte ait pu façonner à son joug les hommes de la république, il n'est pas moins étonnant que Louis XVIII ait soumis à ses lois les hommes de l'empire, que la gloire, que les intérêts, que les passions, que les vanités mêmes se soient tus simultanément devant lui. On éprouvoit en sa présence un mélange de confiance et de respect : la bienveillance de son cœur se manifestoit dans sa parole, la grandeur de sa race dans son regard. Indulgent et généreux, il rassuroit ceux qui pouvoient avoir des torts à se reprocher; toujours calme et raisonnable, on pou voit tout lui dire, il savoit tout entendre. Pour les délits politiques, le pardon chez les François lui sembloit moins sûr que l'oubli; sorte de pardon dépouillé d'orgueil, qui guérit les plaies sans faire d'autres blessures. Les deux traits dominants de son caractère étoient la modération et la noblesse : par l'une il conçut qu'il falloit de nouvelles institutions à la France nouvelle; par l'autre il resta roi

triginta solidos, annui redditus, etc. Actum Parisiis, anno ab incarnatione Domini 1214, mense Augusti.

Cette rente se payoit encore par le receveur du domaine au commencement de la révolution : quel beau titre de propriété! Ce titre étoit conservé au prieuré de Saint-Denis-de-la-Chartre.

dans le malheur, témoin sa belle réponse aux propositions de Buonaparte.

La partie active du règne de Louis XVIII a été courte, mais elle occupera une grande place dans l'histoire. On peut juger ce règne par une seule observation: il ne se perd point dans l'éclat que Napoléon a laissé sur ses traces. On demande ce que c'est que Charles II après Cromwell, Charles II, dont la restauration ne fut que celle des abus qui avoient perdu sa famille: on ne demandera jamais ce que c'est que le sage qui a délivré la France des armées étrangères, après l'ambitieux qui les avoit attirées dans le cœur du royaume; on ne demandera jamais ce que c'est que l'auteur de la Charte, le fondateur de la monarchie représentative; ce que c'est que le souverain qui a élevé la liberté sur les débris de la révolution, après le soldat qui avoit bâti le despotisme sur les mêmes ruines; on ne demandera jamais ce que c'est que le roi qui a payé les dettes de l'État et fondé le système de crédit après les banqueroutes républicaines et impériales; on ne demandera jamais ce que c'est que le monarque qui, trouvant une armée détruite, a recréé une armée; le monarque qui, après des guerres glorieuses, mais longues et funestes, a mis fin en quelques mois, par un vaillant prince, à la prodigieuse expédition d'Espagne, tuant deux révolutions d'un seul coup, rétablissant deux rois sur leur trône, replaçant la France à son rang militaire en Europe, et couronnant son ouvrage en nous assurant l'indépendance au dehors, après nous avoir donné la liberté au dedans.

Son règne s'agrandira encore en s'éloignant de nous : la postérité le regardera comme une nouvelle ère de la monarchie, comme l'époque où s'est résolu le problème de la révolution, où s'est opérée la fusion des principes, des hommes et des siècles. où tout ce qu'il y avoit de possible dans le passé s'est mêlé à tout ce qu'il y avoit de possible dans le présent. De la considération des difficultés innombrables que Louis XVIII a dû rencontrer à l'exécution de ses desseins, naîtra pour lui dans l'avenir une admiration réfléchie. Et quand on observera que ce monarque, qui avoit tant souffert, n'a exercé ni réaction ni vengeance; que ce monarque, dépouillé de tout, a aboli la confiscation; qu'étant maître de ne rien accorder en rentrant en France. il nous a rendu des libertés pour des malheurs, nul doute que sa mémoire ne croisse en estime et en vénération chez les peuples.

Nous venons de le perdre, ce roi patient et juste. Pendant un hiver du nord, obligé de fuir d'exil en exil avec le fils et la fille de nos rois, ses pieds avoient été atteints par le froid rigoureux du climat: ses infirmités étoient encore en partie notre ouvrage, et au milieu de ses longues douleurs, il ne s'est jamais souvenu de ceux qui les avoient causées. On l'a vu, au moment d'expirer, opposer à des maux qui auroient abattu toute autre âme que la sienne un calme qui sembloit imposer à la mort. Depuis long-temps, il est donné au peuple le plus brave d'avoir à sa tête les princes qui meurent le mieux: par les exemples de l'histoire, on seroit autorisé à

dire proverbialement : Mourir comme un Bourbon, pour exprimer tout ce qu'un homme peut mettre de magnanimité dans sa dernière heure.

Louis XVIII n'a point démenti cette intrépidité de famille. Après avoir reçu le saint viatique au milieu de sa cour, le fils ainé de l'Église a béni d'une main défaillante, mais avec un front serein, ce frère encore appelé à un lit funèbre, ce neveu qu'il nommoit le fils de son choix, cette nièce, deux fois orpheline, et cette veuve, deux fois mère.

Cependant le peuple donnoit des signes non équivoques de sa douleur. Essentiellement monarchique et chrétien quand il est abandonné à lui-même, il environnoit le palais et remplissoit les églises; il recueilloit les moindres nouvelles avec avidité, lisoit, commentoit les bulletins, en y cherchant quelques lueurs d'espérance. Rien n'étoit touchant comme cette foule silencieuse qui parloit bas autour du château des Tuileries, dans la crainte de troubler l'auguste malade : le roi mourant étoit pour ainsi dire veillé et gardé par son peuple.

Souvent oubliée dans la prospérité, mais toujours invoquée dans l'infortune, la religion augmentoit le respect et l'attendrissement général par sa sollicitude et par ses prières; elle faisoit entendre devant l'image du Dieu vivant ce cantique d'Ézéchias que le génie françois a dérobé à l'inspiration des divines Écritures<sup>1</sup>, ce Domine salvum fac Regem que notre amour pour nos rois a rendu si populaire. Des

Le roi admiroit particulièrement ce cantique, et m'a souvent redit par cœur l'ode sublime de Rousseau.

larmes coulèrent de tous les yeux lorsqu'on vit passer les différents corps de la magistrature, se rendant à pied à Notre-Dame, afin d'implorer le ciel pour celui de qui toute justice émane en France. On remarquoit surtout, à la tête de la première cour du royaume, le vieillard illustre qui, après avoir défendu la vie de Louis XVI au tribunal des hommes, alloit demander celle de Louis XVIII à un juge qui n'a jamais condamné l'innocence.

Ce souverain juge, en appelant au lieu de son repos notre roi souffrant, fatigué et rassasié de jours, se préparoit à prononcer sur lui une sentence de délivrance et non de condamnation.

Un évanouissement survenu le 14 fit croire que le roi avoit passé. Quand il reprit ses esprits, il parut sensible aux prières des agonisants que l'on récitoit au pied de sa couche. On lui amena les deux enfants de l'infortuné duc de Berry: il ne pouvoit plus les voir, il ne pouvoit plus même étendre sur eux sa main paternelle; mais on reconnoissoit, au mouvement de ses lèvres, que le vieux monarque mettoit sous la protection du ciel un berceau qu'il ne pouvoit plus protéger.

Enfin il a quitté la vie, au milieu de sa famille en larmes, le jeudi 16 septembre, à quatre heures du matin, et il avoit annoncé qu'il mourroit ce jour-là: il avoit mesuré le degré de ses forces avec ce peu d'estime pour la vie, cette liberté de conscience et ce sang-froid imperturbable qui ne permettent pas de se tromper. Bientôt il va descendre dans ces souterrains, dont sa piété a commencé à repeupler

les solitudes. Quand il arriva en France, il trouva le tombeau des rois désert et leur trône vide: restaurateur de toutes les légitimités, il a rendu, dans un partage fraternel, le premier à Louis XVI, et il laisse le second à Charles X.

François! celui qui vous annonça Louis-le-Désiré, qui vous fit entendre sa voix dans les jours d'orage, vous parle aujourd'hui de Charles X dans des circonstances bien différentes : il n'est plus obligé de vous dire quel est le roi qui vous arrive, quels sont ses malheurs, ses vertus, ses droits au trône et à votre amour; il n'est plus obligé de vous raconter jusqu'à l'âge de ce roi, de vous peindre sa personne, de vous apprendre combien il existe encore de membres de sa famille. Si la conscription ne dévore plus vos enfants; si l'on ne peut ni vous dépouiller, ni vous emprisonner arbitrairement; si vous êtes appelés à consentir l'impôt que vous donnez à l'État; si vous êtes, par la Charte, un des peuples le plus libres de la terre, vous savez à qui vous devez tous ces biens : rendez-en grâces à Louis XVIII et à Charles X.

Vous l'avez vu depuis dix ans ce sujet fidèle, ce frère respectueux, ce père tendre si affligé dans un de ses fils, si consolé par l'autre! Vous le connoissez ce Bourbon qui vint le premier après nos malheurs, digne héraut de la vieille France, se jeter entre vous et l'Europe, une branche de lis à la main! Vos yeux s'arrêtent avec amour et complaisance sur ce prince qui, dans la maturité de l'âge, a conservé le charme et la noble élégance de sa jeunesse, et qui, mainte-

nant orné du diadème, n'est encore qu'un François de plus au milieu de vous! Vous répétez avec émotion tant de mots heureux échappés à ce nouveau monarque, qui puise dans la loyauté de son cœur la grâce de bien dire!

Ouel est celui d'entre nous qui ne lui confieroit sa vie, sa fortune, son honneur? Cet homme, que nous voudrions tous avoir pour ami, nous l'avons aujourd'hui pour roi. Ah! tachons de lui faire oublier les sacrifices de sa vie! Que la couronne pèse légèrement sur la tête blanchie de ce chevalier chrétien! Pieux comme saint Louis, affable, compatissant et justicier comme Louis XII, courtois comme François ler, franc comme Henri IV, qu'il soit heureux de tout le bonheur qui lui a manqué pendant si longues années! Que le trône où tant de monarques ont rencontré des tempêtes soit pour lui un lieu de repos! Nous sentons combien dans ce moment il lui est pénible de monter les degrés de ce trône pour y occuper la place d'un frère; mais qu'il permette à de fidèles sujets qui respectent sa royale douleur, de chercher pourtant auprès de lui leur consolation et leurs plus chères espérances!

Saluons encore le dauphin et la dauphine; noms qui lient le passé à l'avenir, en rappelant des souvenirs nobles et touchants, en désignant le propre fils et le successeur du monarque; noms sous lesquels nous retrouvons le libérateur de l'Espagne et la fille de Louis XVI! L'Enfant de l'Europe, le nouveau Henri, a fait aussi un pas vers le trône de son

aïeul, et sa jeune mère le guide vers le trône où elle auroit pu monter!

Nous, sujets dévoués, pressons-nous aux pieds de notre bien-aimé souverain; reconnoissons en lui le modèle de l'honneur, le principe vivant de nos lois, l'ame de notre société monarchique; bénissons une hérédité tutélaire, et que la légitimité enfante sans douleurs son nouveau roi!

Que nos soldats élèvent sur leurs drapeaux le père du duc d'Angoulème! que l'Europe attentive, que les factions, s'il en existe encore, voient dans l'accord de tous les François, dans l'union du peuple et de l'armée, le gage de notre force et de la paix du monde!

Dans l'histoire des rois de France, de leurs couronnes et de leurs maisons, les fêtes de Reims se trouvent placées auprès des pompes de Saint-Denis. Ainsi, aux obsèques de Charles-le-Victorieux 1, tandis que deux serviteurs fidèles mouroient subitement de douleur, au moment où le grand-maître de l'hôtel brisa son bâton, d'autres serviteurs, non moins attachés à la monarchie, préparoient déjà dans les trésors du même Saint-Denis les éperons d'or, les gantelets, la cotte d'armes, l'armet timbré, la tunique fleurdelisée, qui devoient servir au cou-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quelques personnes ont cru que je prenois ici Charles VII pour Charles VIII: elles sont dans l'erreur. Dans les vieux auteurs, Charles VIII est appelé le Victorieux, et Charles VII le Conquérant. Ensuite ces surnoms, presque les mèmes, ont été oubliés ou confondus. Charles VIII est encore surnommé l'Affable et le Courtois. J'aurois peut-être mieux fait d'employer ce surnom pour éviter toute équivoque.

ronnement de Louis, père du peuple : graves enseignements pour nos monarques, qui prennent sur un cercueil les attributs de la puissance.

Supplions humblement Charles X d'imiter ses aïeux: trente-deux souverains de la troisième race ont reçu l'onction royale, c'est-à-dire tous les souverains de cette race, hormis Jean I<sup>ee</sup>, qui mourut quatre jours après sa naissance, Louis XVII et Louis XVIII qui furent visités de la royauté, l'un dans la tour du Temple, l'autre dans la terre étrangère. Tous ces monarques ont été sacrés à Reims; Henri IV seul le fut à Chartres, où l'on trouve encore dans les comptes de la ville une dépense de 9 francs pour une pièce mise au pourpoint du roi c'étoit peut-être à l'endroit du coup d'épée que le Béarnois reçut à la journée d'Aumale <sup>1</sup>.

L'usage étoit que le roi allât à Reims à cheval, à la tête de sa maison et de ses gardes. L'archevêque de Reims, premier pair ecclésiastique du royaume,

Ide laisse ce paragraphe tel qu'il est; mais je dois dire que Louis-le-Gros fut sacré à Orléans. Henri IV et Louis-le-Gros ne furent point sacrés à Reims, le premier parce que Reims étoit encore entre les mains de la Ligue, et le second parce que deux archevêques de Reims étoient en contestation pour le siége de cette métropole. Il faut remarquer de plus que Louis-le-Gros avoit été associé au trône par son père Philippe le, lequel avoit été sacré à Reims, de sorte que Louis-le-Gros fut, pour ainsi dire, couronné deux fois. Les syndics du diocèse de Reims vinrent protester à Orléans contre son sacre, prétendant que depuis Clovis l'archevêque de Reims étoit seul en possession du droit de couronner nos rois, Il est donc constant que tous les rois de la rece capétienne ont été sacrés à Reims, sauf le très petit nombre de oeux qui n'ont pu l'être à cause d'empêchements majeurs.

faisoit les frais du sacre. Il représentoit par tradition un des quatre témoins du côté maternel, sur les douze témoins que le titre 58 de la loi Salique exigeoit chez les Francs dans toutes les actions civiles et criminelles.

Les paroles d'Adalbéron, archevêque de Reims, au sujet de la consécration de Hugues Capet, sont encore vraies aujourd'hui : « Le couronnement d'un roi des François, dit-il, est un intérêt public et a non une affaire particulière : publica sunt hæc ne-« gotia, non privata 1. » Que Charles X daigne peser ces mots qui s'appliquoient à l'auteur de sa race; qu'en pleurant un frère il se souvienne qu'il est roi. Les Chambres ou les députés des Chambres qu'il peut appeler à Reims à sa suite, les magistrats qui grossiront son cortége, les soldats qui environneront sa personne, sentiront se fortifier en eux, par une imposante solennité, la foi religieuse et monarchique. Charles VII fit des chevaliers à son sacre; le premier roi chrétien des François recut au sien le baptême avec quatre mille de ses compagnons d'armes : Charles X créera de même à son couronnement plus d'un chevalier pour la défense de la cause légitime, et plus d'un François y recevra un nouveau baptême de fidélité.

C'est donc à Reims que le prince, objet de tant d'amour, comblera les vœux de ses peuples; que le prélat, en lui présentant la couronne de Charlemagne, l'épée de l'État, le sceptre, l'anneau et la

<sup>·</sup> FLODOARD.

main de justice, adresse au ciel l'admirable prière réservée pour cette cérémonie : « Dieu, qui par tes « vertus conseilles tes peuples, donne à celui-ci, ton « serviteur, l'esprit de ta sapience! Qu'en ses jours « naisse à tous équité et justice : aux amis secours, « aux ennemis obstacle, aux affligés consolation, « aux élevés correction, aux riches enseignement, « aux indigents pitié, aux pèlerins hospitalité, aux « pauvres sujets paix et sûreté en la patrie! Qu'il « apprenne (le roi) à se commander soi-même, à « modérément gouverner un chacun, selon son état, « afin, ò Seigneur! qu'il puisse donner à tout le « peuple exemple de vie à toi agréable!. »

Cette prière sera suivie du serment du royaume, prêté sur le livre des Évangiles: dans les temps primitifs nos rois le prononçoient en françois, et dans les temps postérieurs en latin. Ils s'obligeoient par ce serment à trois choses: A maintenir la paix de l'Église, à défendre toute rapine, à commander dans tous jugements équité et miséricorde? On introduisit dans le treizième siècle une clause tirée d'une constitution du concile de Latran, qui n'est plus en harmonie avec nos mœurs, ni d'accord avec les lois qui nous régissent. Nos derniers rois prononçoient aussi des serments relatifs aux ordres du Saint-Esprit et de Saint-Louis; et, depuis le règne de Louis XIV, ils s'engageoient à poursuivre les duels, sans jamais faire grâce aux duellistes.

Comme souvenir des premières assemblées de

Do Tillet. . Idem.

la nation, on demandoit aux grands et au peuple témoins du couronnement du souverain, s'il y avoit ame qui voulût contredire. On lachoit ensuite des oiseaux dans l'église, toutes les portes ouvertes : image naive de la liberté des François. Notre constitution actuelle n'est que le texte rajeuni du code de nos vieilles franchises.

C'est cette constitution que les successeurs de Louis XVIII devront désormais jurer de maintenir dans la solennité de leur sacre<sup>2</sup>, en ajoutant ce serment de la monarchie nouvelle au serment de l'ancienne monarchie. Ainsi Charles X, après avoir reçu le complément de sa puissance des mains de la religion, paroîtra plus auguste encore, en sortant, consacré par l'onction sainte, des fontaines où fut régénéré Clovis.

C'est une chose dont les conséquences sont immenses aujourd'hui pour notre patrie, et dans les circonstances actuelles, qu'un monarque mourant au milieu de ses sujets, et transmettant son héritage à son successeur. Le dernier événement de cette nature date de cinquante années, car on ne peut pas compter l'immolation de Louis XVI. L'holocauste du roi-martyr ne fut suivi ni d'une pompe funéraire ni d'un sacre; un nouveau règne ne commença point au pied des autels; et il y eut en France quelque chose de ces ténèbres qui couvrirent Jérusalem à la mort du juste.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Manuscrits de Duchesne.

<sup>3</sup> Charte, art. 74

### 220 LE ROI EST MORT: VIVÈ LE ROI!

Que Dieu accorde à Louis XVIII la couronne immortelle de saint Louis! que Dieu bénisse sur la tête de Charles X la couronne mortelle de saint Louis!

LE ROI EST MORT : VIVE LE ROI!

## DE LA VENDÉE.

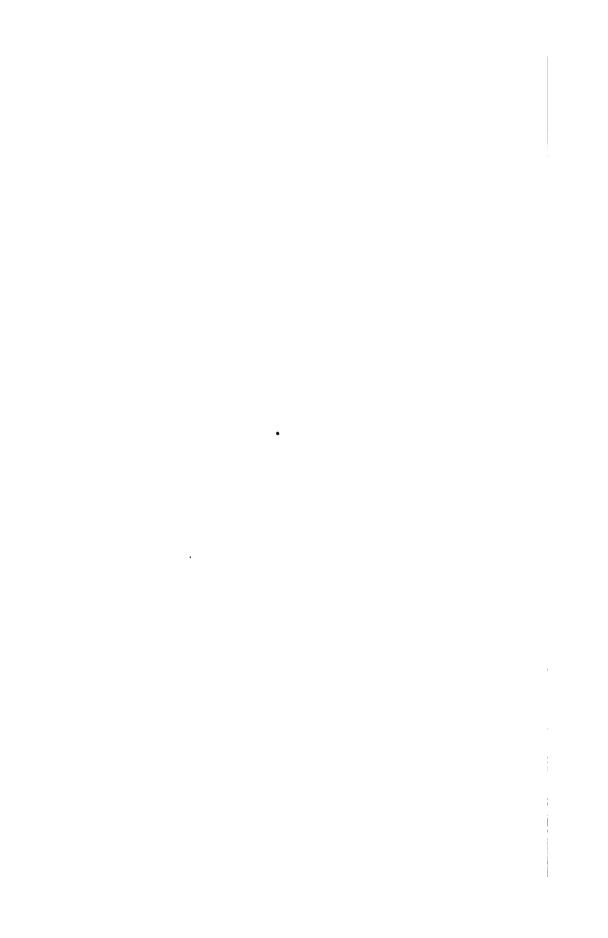

## DE LA VENDÉE.

#### SEPTEMBRE 1819.

ANCIENNE constitution de la France fut attaquée par la tyrannie de Louis XI, affoiblie par le goût des arts et les mœurs voluptueuses des Valois, détériorée sous les premiers Bourbons par la réforme religieuse et les guerres civiles, terrassée par le génie de Richelieu, enchaînée par la grandeur de Louis XIV, détruite enfin par la corruption de la régence et la philosophie du dix-huitième siècle.

La révolution étoit achevée lorsqu'elle éclata: c'est une erreur de croire qu'elle a renversé la monarchie; elle n'a fait qu'en disperser les ruines, vérité prouvée par le peu de résistance qu'a rencontré la révolution. On a tué qui on a voulu; on a commis sans efforts les crimes les plus violents, parce qu'il n'y avoit rien d'existant en effet, et qu'on opéroit sur une société morte. La vieille France n'a paru vivante, dans la révolution, qu'à l'armée de Condé et dans les provinces de l'ouest. Une poignée de gentilshommes, commandés par le descendant du vainqueur de Rocroi, a terminé dignement l'histoire de la noblesse françoise, et les paysans vendéens ont montré à l'Europe les anciennes communes de France.

#### DE LA VENDÉE.

224

Nous allons rappeler ce que la Vendée a fait pour la monarchie, ce qu'elle a souffert pour cette monarchie, puis nous dirons ce que les ministres du souverain légitime ont fait à leur tour pour la Vendée. Il est bon qu'un pareil tableau soit mis sous les yeux des hommes : il instruira les peuples et les rois.



### CE QUE LA VENDÉE A FAIT POUR LA MONARCHIE.

La Vendée étoit restée chrétienne et catholique; en conséquence, l'esprit monarchique vivoit dans ce coin de la France. Dieu sembloit avoir conservé cet échantillon de la société afin de nous apprendre combien un peuple à qui la religion a donné des lois est plus fortement constitué qu'un peuple qui s'est fait son propre législateur.

Dès les premiers jours de la révolution, les Vendéens montrèrent une grande répugnance pour les principes de cette révolution. Après la journée du 10 août 1792, une insurrection éclata à Bressuire, et un premier combat fut livré le 24 août de la même année. La levée de trois cent mille hommes, ordonnée par la Convention, produisit une insurrection nouvelle. Un perruquier, nommé Gaston, se met à la tête des insurgés : il est tué en marchant à l'ennemi. Le roi meurt, et des vengeurs naissent de son sang. Jacques Cathelineau, simple voiturier de la commune du Pin-en-Mauges, sort de sa chaumière le 14 mars 1793 : il se trouve que le voiturier est un grand capitaine. À la tête de deux cents paysans il attaque un poste républicain, l'emporte et s'empare d'une pièce de six, connue sous le nom du *Missionnaire* : voilà le premier canon de la

Vendée. Cathelineau arme sa troupe avec des fusils qu'il a conquis, marche à Chemillé, défendu par cinq cents patriotes et deux coulevrines : même courage, même succès. La victoire fait des soldats : Stofflet, garde de chasse de M. de Colbert, rejoint Cathelineau avec deux mille hommes; Laforêt. jeune paysan du bourg de Chanzeau, lui amène sept cents autres Vendéens. Les trois chefs se présentent devant Chollet, forcent la ville, mettent en fuite la garnison, s'emparent de plusieurs barils de poudre, de six cents fusils et de quatre pièces de canon, parmi lesquelles se trouvoit une pièce de douze que Louis XIII avoit donnée au cardinal de Richelieu. C'est cette pièce devenue si célèbre sous le nom de Marie - Jeanne : les paysans vendéens y sembloient attacher leur destinée. Dans leur simplicité, ils ne s'apercevoient pas que leur véritable palladium étoit leur courage.

La prise de Chollet fut le signal du soulèvement de la Vendée. Machecoul tombe, Pornic est surpris. Bientôt avec les périls et la gloire paroissent Charette, d'Elbée, Bonchamp, La Rochejaquelein, de Marigny, de Lescure et mille autres héros françois, semblables à ces derniers Romains qui moururent pour le dieu du Capitole et la liberté de la patrie.

Cathelineau marche sur Villiers; d'autres chefs, MM. de la Roche-Saint-André, de Lyrot, Savin, Royrand, de la Cathelinière, Couëtus, Pajot, d'Abbayes, Vrignaux, menacent Nantes, Niort et les Sables. Charette devient généralissime de la Vendée-Infé-

į.

•

,

- able per durne, it are

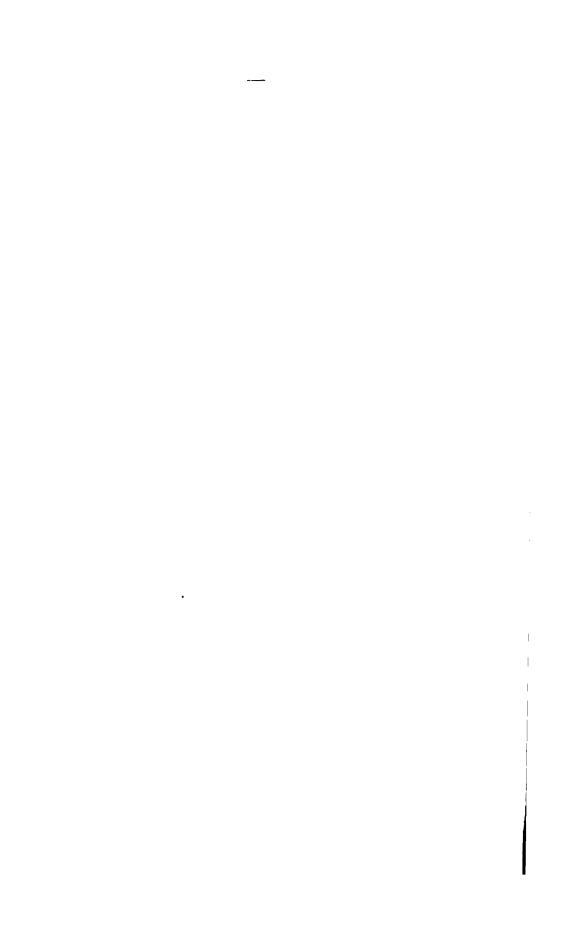



CHARETTE.

- die par Same, il in

| :<br>! |
|--------|
|        |

rieure; d'Elbée, placé à la tête des forces de la Haute-Vendée, est secondé par Bonchamp, Soyer, de Fleuriot, Scépeaux, noms qui rappellent les premiers temps de la chevalerie. Les paysans du Bocage se soulèvent; le jeune Henri de La Rochejaquelein les conduit. Son premier essai est une victoire: il bat Ouétineau aux Aubiers, et court se réunir à Cathelineau, d'Elbée, Stofflet et Bonchamp. Le général républicain Ligonier s'avance avec cinq mille hommes; il est défait auprès de Villiers. Quatre jours après, nouvelle bataille à Beaupréau. Ligonier, obligé de fuir, abandonne son artillerie après avoir perdu trois mille hommes. Argenton est pris, Bressuire évacué. Les Vendéens délivrèrent dans cette ville MM. Desessarts, Forestier, Beauvolliers, de Lescure et Donnissan, illustres otages qui passèrent du pied de l'échafaud à la tête d'une armée. Ils n'acceptèrent qu'une partie du bienfait de la Providence; la patrie avoit demandé leur sang, ils répandirent leur sang pour la patrie.

De Bressuire, les Vendéens se dirigent sur Thouars. Une muraille gothique et une rivière profonde entouroient cette ville. Il faut s'en ouvrir les avenues par un combat sanglant. L'assaut est donné: La Rochejaquelein monte sur les épaules de Texier, gravit les murs, et se trouve bientôt seul exposé à tous les coups, comme Renaud sur les remparts de Jérusalem. Thouars est emporté; dix mille républicains, une nombreuse artillerie, des munitions de toutes les sortes demeurent aux mains des vainqueurs; Thouars fournit encore aux royalistes des

officiers qui devinrent célèbres. Il faut citer ces braves dont les noms sont aujourd'hui l'unique patrimoine de leurs familles: ce furent MM. Dupérat, d'Herbaud, Maignau, Renou, Beauvolliers l'ainé, Marsonnière, Sanglier, Mondion, Laugerie, Orre-Digueur, de Beaugé et de Laville-Regny, avec son fils agé de douze ans, que l'on voyoit combattre auprès de lui.

Alors on forma sept divisions du pays dont on avoit chassé l'ennemi, et l'on en confia la garde à un égal nombre de corps vendéens. La terreur s'étoit emparée des patriotes; Nantes s'écrioit: Frères et amis, à notre secours, le département est en feu; ignoble jargon qui se mèloit, dans la Vendée, à la langue de la chevalerie. Cependant une armée vendéenne est battue près de Fontenay : d'Elbée est blessé, et l'artillerie prise avec la fameuse Marie-Jeanne. Quinze mille paysans désespérés reparoissent sous les murs de Fontenay, que défendoient douze mille hommes d'infanterie et trente-sept pièces de canon. Chaque Vendéen n'avoit que six coups à tirer: des paysans bretons de la division du Loroux, armés de bâtons ferrés, se jettent sur les batteries de canon, assomment les canonniers et s'emparent des pièces. Les Vendéens d'abord tombés à genoux, se relèvent et se précipitent sur les républicains dont ils font cesser le feu. L'armée ennemie est culbutée, Fontenay emporté, Marie-Jeanne reprise. Quarante pièces de canon, quatre mille prisonniers, sept mille fusils, restent en témoignage de la victoire: et la Convention effrayée songe à

faire partir, pour combattre les vertus vendéennes, jusqu'aux grenadiers qui gardoient ses forfaits et ses échafauds.

Une proclamation rédigée à Fontenay par M. Desessarts annonça à l'Europe le succès des hommes fidèles, et leur ferme volonté de rétablir la monarchie. Ils invitoient à rejoindre le drapeau blanc; mais la terreur dans l'intérieur, la gloire aux frontières, enchaînoient tous les François: le roi n'avoit alors pour lui que la justice de sa cause et la Vendée.

Ouand les divisions militaires de la Haute-Vendée se trouvèrent réunies, elles formèrent une armée de quarante mille fantassins et de douze cents cavaliers. Vingt-quatre pièces de canon avec leurs caissons accompagnoient les corps qui prirent et conservèrent le nom de la grande armée. Y eut-il jamais rien de plus prodigieux dans l'histoire que cette armée où l'on ne comptoit pas un fusil qui ne fût une conquête, pas un canon qui n'eût été enlevé avec une fourche ou un bâton? «Thirion « nous écrit, disoit Barrère à la Convention, que « toutes les fois que les rebelles ont manqué de mu-« nitions, il s'est trouvé à point nommé une dé-« route des nôtres. » C'est ainsi que ceux qui avoient condamné Louis XVI à l'échafaud appeloient les Vendéens des rebelles.

Cependant la Convention avoit rassemblé à Saumur une armée de quarante mille hommes d'infanterie et de huit mille hommes de cavalerie : quatre-vingts pièces d'artillerie et deux régiments de cuirassiers rendoient cette armée formidable. La grande armée vendéenne marche sans s'effrayer à ces nouveaux ennemis; elle les pousse à Doué, à Montreuil, et les accule dans Saumur. Les bataillons formés à Orléans, seize bataillons venus de Paris, deux régiments de cuirassiers, composoient la garnison de cette ville. Trente pièces de canon bordoient son château et ses redoutes nouvellement élevées que le Thoué et la Loire baignoient de leurs eaux. Rien n'arrête les Vendéens; tous s'écrient : En avant, en avant! Les Bretons enlèvent les canons; les républicains reculent jusqu'au pont Fouchard : M. de Lescure les suit l'épée au poing; il est blessé. Les cuirassiers chargent les Vendéens qu'étonne cette espèce de cavalerie invulnérable. Un brave soldat, nommé Dommaingué, crie aux paysans, comme César crioit à ses légions à Pharsale: Frappez au visage! Il abat un cuirassier d'un coup de carabine à la tête, et il est emporté lui-même d'un boulet de canon. Les cuirassiers se replient, reviennent à la défense du pont Fouchard que couvroit de son feu l'artillerie vendéenne commandée par M. de Marigny. Le combat se maintient de ce côté; mais Cathelineau et La Rochejaquelein avoient tourné les redoutes, et marchoient sur la ville, laissant derrière eux les fortifications et les avant-postes. Les troupes placées à la garde des faubourgs fuient devant La Rochejaquelein, qui entre dans Saumur accompagné seulement de M. de Beaugé. Il arrive au grand galop sur une place où huit cents républicains étoient rangés en

bataille. Il étoit trop tard pour reculer: l'héroisme vient au secours de l'imprudence. Rendez-vous, dit La Rochejaquelein aux ennemis, ou vous êtes morts. Ceux-ci croient la ville emportée, et mettent bas les armes. Quelques moments s'écoulent: personne ne paroît. Les républicains reviennent de leur erreur, reprennent leurs armes, tirent sur les deux Vendéens. Beaugé est blessé; La Rochejaquelein le soutient sur son sheval, et tue d'un coup de pistolet un soldat qui le couchoit en joue. Dans cet instant Desessarts accourt, suivi de quinze cents cavaliers: la ville est prise.

Les redoutes tombent; le château capitule. De toutes parts on ramène des troupeaux de républicains prisonniers; on les renvoie après leur avoir fait jurer qu'ils ne porteront plus les armes contre le roi; on leur coupe les cheveux pour les reconnoître, en cas qu'ils violent leur parole. Les cheveux repoussèrent, et avec eux l'infidélité: les Vendéens, à qui l'on ne faisoit point de quartier, furent bientôt massacrés par ceux qui leur devoient la liberté et la vie.

La renommée des Vendéens se répandit en Europe. Ils trouvèrent à Saumur quatre-vingts pièces de canon, vingt mille fusils, cinquante milliers de poudre, des vivres en abondance, des magasins de toutes sortes. Ils procédèrent à l'élection d'un généralissime. Le choix de MM. de Lescure, de Donnissan, La Rochejaquelein, et des autres gentils-hommes, tomba sur le voiturier Cathelineau, dont la gloire avoit fourni les titres. Les paysans charmés

s'attachèrent davantage à une noblesse si généreuse et si brave. On proposa dans le conseil, premièrement, de marcher sur Tours; secondement, de s'emparer des Sables et de La Rochelle; troisièmement, d'attaquer Angers, et de rentrer dans la Vendée par le pont de Cé. Le premier avis étoit celui de La Rochejaquelein, et c'étoit peut-être le meilleur par son audace; le second étoit celui de Lescure, et c'étoit le plus sage; le troisième étoit celui de Cathelineau, et il prévalut.

M. d'Elbée, à peine guéri de sa blessure, vint rejoindre les Vendéens à Saumur. On vit aussi arriver MM. Charles d'Autichamp, de Piron, de Boispréau, Duchénier, Magnan, de la Bigotière. Les vainqueurs se mettent en marche pour suivre le plan du généralissime. Angers ouvre ses portes. Le prince de Talmont se présente : il est sur-le-champ nommé général de la cavalerie royaliste. Charette venoit de reprendre Machecoul dans la Vendée-Inférieure: Cathelineau lui propose de s'emparer de Nantes et de soulever la Bretagne. L'attaque des deux armées vendéennes par l'un et l'autre côté de Nantes devoit être simultanée; mais Charette arrive trop tôt, ou Cathelineau paroît trop tard. Charette soutient seul la lutte pendant dix heures : il se retiroit lorsque le canon de la grande armée se fait entendre. L'action recommence de toutes parts : on pénètre dans la ville, on se bat de rue en rue, de maison en maison. La place va capituler; mais Cathelineau recoit un coup mortel: les paysans s'arrêtent. Il ne restoit plus qu'un léger effort à faire;

il ne fut pas fait: Nantes demeure au pouvoir des républicains. Cinq millions de François devoient périr, l'Europe devoit être ébranlée jusque dans ses fondements, avant que le fils de saint Louis remontât sur le trône de ses pères. Tout avoit été prévu pour la prise de Nantes dans les arrangements de la sagesse humaine, fors les desseins de Dieu.

Cette grande entreprise manquée, les Vendéens ne sont point découragés; ils se rallient, battent les républicains à Châtillon, et trouvent à Coron un nouveau triomphe. D'Elbée est nommé généralissime en remplacement de Cathelineau; mais Charette refuse de le reconnoître : une fatale division commençoit à s'établir entre les chefs. D'Elbée remporte à Chantonnay une victoire éclatante.

Cette victoire attire sur la Vendée une nouvelle masse d'ennemis, qui, selon les rapports du Comité de salut public, se composoit de quatre cent mille hommes. On y joignit la garnison de Mayence. Les forces de la Vendée doublent en raison des périls. Lescure, avec cinq mille huit cents hommes, disperse à Thouars trente - deux mille réquisition naires. La Convention ordonne la destruction entière de la Vendée; alors commence le système des incendies qu'exécutoient des colonnes justement appelées infernales. Les villes sont embrasées; les chaumières, les moissons et les bois réduits en cendres. L'armée de la Haute-Vendée vole au secours de Charette, qui, battu cinq fois, se relevoit toujours. M. d'Elbée rejoint l'habile général. « Où

« est l'ennemi? » lui dit-il. « Il suit mes pas, répond « Charette; voyez ces tourbillons de fumée! » L'armée patriote et l'armée vendéenne se rencontrent auprès de Torfou.

La première étoit, en partie, composée des Mayençois, qui voyoient pour la première fois les paysans de la Haute-Vendée. Ceux-ci, à leur tour, n'avoient presque jamais combattu d'aussi belles troupes, et aussi bien disciplinées. Il y eut de part et d'autre un mouvement de surprise et d'admiration. Le signal est donné, le combat s'engage. Les deux armées, au milieu des incendies, étoient renfermées dans un cercle de flammes qui embrasoient l'horizon; c'étoit comme une bataille aux enfers. L'impétuosité des paysans royalistes l'emporte sur la valeur disciplinée: les Mayençois, contraints de céder le terrain, se retirent en bon ordre. Ils sont défaits de nouveau à Montreuil. On eût poursuivi la victoire, si Charette n'eût voulu secourir la Basse-Vendée. que dévastoient des colonnes incendiaires. Il entraîne d'Elbée avec lui.

Les deux armées, après avoir vaincu les républicains à Saint-Fulgent, revinrent pour attaquer les Mayençois, qui se retirèrent sous les murs de Nantes.

La Convention consternée, pour prolonger son horrible existence, veut épuiser tout le sang françois: six armées attaquent la Haute-Vendée. La plupart des chefs royalistes étoient blessés, et pouvoient à peine se tenir à cheval. Nouvelle rencontre à Châtillon, nouvelle défaite des républicains. La Convention fulmine des décrets exterminateurs. Une bataille terrible s'engage à la Tremblaye; elle alloit augmenter la gloire des royalistes fidèles, lorsque Lescure est blessé à mort. On se retire : les républicains entrent dans Chollet.

Le Comité de salut public annonce à la Convention que la guerre est terminée: et, dans ce moment même, les paysans vendéens juroient de s'ensevelir sous les ruines de leur patrie. Les chefs approuvent et embrassent eux-mêmes cette généreuse résolution : c'est un bon parti, quand on aime la gloire, que de s'attacher au malheur. On tient conseil à Beaupréau : les uns veulent marcher à Chollet, et étouffer les vainqueurs au milieu de leur triomphe; les autres prétendent qu'il faut se rabattre sur la Vendée-Inférieure, et s'appuyer à l'armée de Charette; d'autres demandent qu'on passe la Loire, et que l'on change le théâtre de la guerre : l'opinion la plus héroïque, celle de La Rochejaquelein, l'emporte, et l'on se détermine à marcher droit à l'ennemi.

La France et l'Europe virent avec le plus profond étonnement ces paysans magnanimes, qu'on croyoit anéantis, venir attaquer une armée régulière animée par des succès, justement fière de sa valeur. Le combat dura dix heures. On se battit à la baionnette. Les faubourgs de Chollet furent enlevés, abandonnés, enlevés de nouveau : tantôt le drapeau blanc rétrogradoit devant le drapeau tricolore, et tantôt le drapeau tricolore reculoit devant le drapeau blanc. Alors étoient aux prises ces terribles François dont les bataillons voyoient fuir les armées européennes. Enfin, repoussés, les paysans sont poursuivis par la cavalerie républicaine. Les officiers vendéens se forment en escadron: d'Elbée, Bonchamp, La Rochejaguelein, Allard, Dupérat, Desessarts, Beaugé, Beaurepaire de Royrand, Duchaffaut, Renou, Forêt, Legeai, Loiseau, et cent cinquante braves, couvrent les héroïques villageois, et arrêtent l'armée ennemie. Kléber fond sur l'escadron royaliste, à la tête de dix bataillons de troupes régulières. D'Elbée et Bonchamp tombent percés de coups; trente de leurs compagnons sont abattus à leurs côtés. Monté sur un cheval blessé qui jetoit le sang par les naseaux, La Rochejaquelein, blessé lui-même, ses habits criblés de balles et tailladés de coups de sabre, demeure seul chargé de la retraite. Dans ce moment, de Piron lui amène deux mille hommes : le combat renait. se prolonge dans la nuit, laisse aux Vendéens le temps d'emporter leurs blessés, et de se retirer à Beaupréau.

L'indomptable La Rochejaquelein vouloit recommencer le combat, et revenir à Chollet: on ne suivit point cet avis de l'héroisme ou du désespoir. On se replia sur Saint-Fulgent, où Bonchamp rendit le dernier soupir. D'Elbée et Lescure vivoient encore; mais ils étoient blessés mortellement: le premier fut porté à l'île de Noirmoutiers; le second resta avec l'armée.

Cependant cette armée de la Haute-Vendée, jadis si brillante, maintenant si malheureuse, se trouvoit resserrée entre la Loire et six armées républicaines qui la poursuivoient. Pour la première fois, une sorte de terreur s'empara des paysans; ils apercevoient les flammes qui embrasoient leurs chaumières, et qui s'approchoient peu à peu; ils entendoient les cris des femmes, des vieillards et des enfants; ils ne virent de salut que dans le passage du fleuve. En vain les officiers voulurent les retenir; en vain La Rochejaquelein versa des pleurs de rage: il fallut suivre une impulsion que rien ne pouvoit arrêter. Vingt mauvais bateaux servirent à transporter sur l'autre rive de la Loire la fortune de la monarchie.

On fit alors le dénombrement de l'armée: elle se trouva réduite à trente mille soldats; elle avoit encore vingt-quatre pièces de canon, mais elle commençoit à manquer de munitions et de cartouches.

La Rochejaquelein fut élu généralissime; il avoit à peine vingt et un ans: il y a des moments dans l'histoire des hommes où la puissance appartient au génie. Lorsque le plan de campagne eut été arrêté dans le conseil, que l'on se fut décidé à se porter sur Rennes, l'armée leva ses tentes. L'avant-garde étoit composée de douze mille fantassins, soutenus de douze pièces de canon; les meilleurs soldats et presque toute la cavalerie formoient l'arrière-garde: entre ces deux corps cheminoit un troupeau de femmes, d'enfants, de vieillards, qui s'élevoit à plus de cinquante mille. L'ancien généralissime, le vénérable Lescure, étoit porté mourant au milieu de

cette foule en larmes qu'il éclairoit encore de ses conseils, et consoloit par sa pieuse résignation. La Rochejaquelein, qui comptoit moins d'années et plus de combats qu'Alexandre, paroissoit à la tête de l'armée, monté sur un cheval que les paysans avoient surnommé le daim, à cause de sa vitesse. Un drapeau blanc en lambeaux guidoit les tribus de saint Louis, comme jadis l'arche sainte conduisoit dans le désert le peuple fidèle. Ainsi, tandis que la Vendée brûloit derrière eux, s'avançoient avec leurs familles et leurs autels ces généreux François sans patrie au milieu de leur patrie : ils appeloient leur roi, et n'étoient entendus que de leur Dieu.

Si La Rochejaquelein, dans la Vendée, avoit brillé par les qualités d'un soldat, il déploya sur l'autre rive de la Loire les talents d'un capitaine: les grands caractères, souvent peu remarquables dans la prospérité, font éclater leur vertu dans le malheur, au contraire des faux grands hommes qui paroissent extraordinaires dans le bonheur, et deviennent communs dans l'adversité. Les soldats de l'armée royale catholique, embrassant eux-mêmes sans s'étonner toute la grandeur de leur infortune, ne voulurent point trahir leurs revers. Jamais la Vendée ne jeta un si vif éclat que lorsque, errante et fugitive, elle étoit prête à s'évanouir au milieu des forêts de la Bretagne. Elle trompa les prophéties de Barrère : « Les Vendéens, avoit-il dit à la Con-« vention, sont semblables à ce géant fabuleux qui « n'étoit invincible que quand il touchoit la terre.

« Il faut les soulever, les chasser de leur propre « terrain pour les abattre. » Le Comité de salut public se trompoit : les Vendéens tiroient leurs forces de leur conscience et de leur honneur; ils emportoient avec eux cette patrie.

La victoire ouvrit leur nouvelle carrière: Ingrande, Candé, Château-Gonthier, tombèrent devant eux; quinze mille gardes nationaux ne les purent empêcher d'entrer dans Laval, où sept mille paysans manceaux et bretons vinrent les rejoindre.

A peine s'étoient-ils reposés deux jours dans cette ville, qu'on signala l'approche de l'ennemi. C'étoient les Mayençois qui, fiers d'avoir forcé les Vendéens à quitter leurs foyers, croyoient qu'ils n'oseroient désormais les attendre. Ils attaquent brusquement les courageux fugitifs, qui les repoussent, les forcent à se replier sur Château-Gonthier, après leur avoir tué ou blessé seize cents hommes.

Bientôt toutes les forces conventionnelles sont réunies: elles reviennent à Laval présenter la bataille à La Rochejaquelein, qui l'accepte. M. de Lescure expirant harangue l'armée; tout s'ébranle: on se bat avec un affreux acharnement. Les canons sont enlevés à la course, comme de coutume. On en vient à l'arme blanche, aux coups de pistolet; on se prend aux cheveux; on lutte corps à corps. Le général républicain Beaupuy, blessé d'un coup de feu, fait porter dans les rangs sa chemise sanglante pour encourager ses soldats. La cause juste est encore une fois victorieuse: les Mayençois sont

exterminés par ces mêmes paysans qu'ils venoient de chasser de leurs chaumières.

La bataille de Laval renouvela les frayeurs des conventionnels; ils crurent voir les Vendéens arriver à Paris. Pour se mettre à l'abri de l'invasion royaliste, on coupe les routes, on fait sauter les ponts, on détruit les magasins. Trente mille hommes des meilleures troupes sont tirés de l'armée du Nord. Une autre armée, composée de gardes nationaux et des garnisons des ports, se forme à Cherbourg. On voit accourir, avec leur guillotine, de vieux révolutionnaires tout cassés de crimes, pour battre monnoie et faire des soldats. On arrête, on dépouille, on égorge tout ce qui est réputé suspect: l'innocence malheureuse paie les terreurs de la conscience coupable.

Il y avoit quelque fondement aux craintes des révolutionnaires. Le prince de Talmont, après la dernière victoire, avoit en effet proposé de marcher sur Paris, de fouiller le repaire de la Convention, ou, si la chose étoit impossible, de prendre à dos les armées républicaines de Flandre, et de se réunir aux Autrichiens. Au lieu d'adopter ce plan, digne du caractère vendéen, le conseil, par des suggestions étrangères, prit le parti de diriger l'armée sur Granville, dans l'espoir d'établir une communication entre l'Angleterre et les royalistes : résolution qui perdit tout.

On prit donc la route de Granville par Mayenne, Ernée, Fougères, Antrain, Dol, Pontorson et Avranches: on ne rencontra d'obstacles que dans les faubourgs d'Ernée et de Fougères. M. de Lescure expira avant d'entrer dans cette dernière ville. L'illustre veuve du général vendéen emporta dans un cercueil les dépouilles mortelles de son mari. Elle craignit que la tombe de Lescure ne fût violée. Quelque temps après, cet homme, qui laissoit un nom immortel, fut enterré au bord d'un grand chemin, sur un coin de terre inconnu.

Arrivés devant Granville, les Vendéens brusquent la place. Les faubourgs sont forcés; une brèche est faite aux remparts. Déjà les soldats sont sur les murs; mais les Anglois ne paroissant point à la vue du port, la garnison continue à se défendre. La lassitude s'empare des paysans : après trente-six heures, ils abandonnent l'assaut de la ville à moitié prise. Une sédition éclate dans l'armée; les paysans s'écrient qu'ils veulent retourner dans leur pays : ils entraînent leurs chefs. On reprend le chemin que l'on avoit parcouru.

A peine étoit-on rentré à Dol, que trois armées républicaines fondent sur l'armée royaliste. Là se donne une des plus furieuses batailles qui aient jamais été livrées entre François : elle dura deux jours; commencée dans les faubourgs de Dol, elle ne finit que dans les murs d'Antrain. Douze mille républicains, tués ou blessés, restèrent sur le champ de bataille. Ce fut à la fois la plus grande et la dernière victoire de ces royalistes qu'avoient commandés Cathelineau, d'Elbée, Lescure et La Rochejaquelein.

La Vendée retournoit comme un lion à son antre : les républicains n'osoient plus lui barrer le chemin;

ils se contentoient de l'attendre derrière des remparts. Parvenus sous les murs d'Angers, les royalistes, repoussés comme à Granville, ne peuvent passer la Loire: l'armée se rabat sur Beaugé, emporte La Flèche, se retire au Mans, où elle doit trouver son tombeau. Des réquisitionnaires, conduits par des représentants du peuple, viennent troubler ses derniers moments : elle se lève, les chasse et se repose. Arrive enfin une armée régulière, composée des débris de toutes les armées vaincues par les Vendéens. L'affaire s'engage : le géant de la Vendée se débat écrasé sous le poids de la France révolutionnaire: il ébranle encore de ses mains le monstrueux monument de l'athéisme et du régicide. Mais la victoire échappoit aux Machabées, et le moment du sacrifice étoit venu. On s'étoit battu tout le jour aux environs de la ville; malgré la nuit, on continuoit de se battre dans les rues, à la lueur des amorces et du feu du canon. « Il étoit neuf heures du soir, dit le bulletin publié par les généraux républicains : là une fusillade « terrible s'engage de part et d'autre. On se dispute «le terrain pied à pied; le combat a duré jusqu'à deux heures du matin. De part et d'autre on est resté en observation; les brigands profitèrent de « l'obscurité pour évacuer la ville.... Les rues, les « maisons, les places publiques sont jonchées de cadavres, et depuis quinze heures ce massacre « dure encore... Enfin, voici la plus belle journée « que nous ayons eue depuis dix mois que nous « combattons les brigands... »

Les restes de l'armée vendéenne se rapprochèrent de la Loire pour en tenter le passage. Ce n'étoient plus des soldats, mais des martyrs : des prêtres portoient les malades sur leurs épaules; de jeunes filles, des femmes, des enfants, des vieillards expiroient dans les fossés et sur les chemins. On se crut heureux lorsque l'on parvint à Ancenis, et qu'on aperçut les champs de la patrie de l'autre côté de la Loire. Mais il n'y avoit que deux bateaux sur la rive bretonne. Quatre grosses barques chargées de foin étoient attachées à la rive opposée. La Rochejaquelein, Stofflet et Beaugé, escortés par une vingtaine de soldats, passent dans les deux bateaux, pour s'emparer des barques et les envoyer à l'armée. A peine avoient-ils mis pied à terre qu'ils sont attaqués par une grosse colonne de républicains; l'escorte royaliste est dispersée. Forcé de se retirer au fond d'un bois, La Rochejaquelein se retrouve seul dans cette Vendée, au milieu des champs de bataille déserts, où il ne rencontre plus que sa gloire.

Les corps vendéens, poursuivis sur la rive droite de la Loire, voulurent gagner le bourg de Niort. Ils étoient encore commandés par MM. de Donnissan, de Marigny, Fleuriot, de Lyrot, Desessarts, de Langrenière, d'Isigny, de Piron, et par le prince de Talmont. Atteints dans Savenay, ces braves chefs firent des prodiges de valeur qui consolent le guerrier expirant, et qui souvent influent par de glorieux souvenirs sur la destinée des peuples. L'armée fut détruite; ses soldats se dispersèrent dans la

forêt de Gavres, et de là se répandirent dans les autres bois de la Bretagne, comme des semences fécondes d'héroisme et de fidélité.

Quand on a raconté tant de combats, on se sent le besoin de se reposer; mais l'infatigable Vendée ne laisse pas le temps à l'historien de prendre haleine. Au moment où il croit sa tâche finie, voilà que La Rochejaquelein, Stofflet et Marigny reparoissent; Charette livre de nouveaux combats qui finissent par un traité glorieux, et la guerre des chouans sort des débris de la grande armée vendéenne.

Cette dernière guerre différa de celle que nous venons de raconter, parce qu'elle s'établit chez un peuple dont les mœurs, sous quelques rapports, s'éloignent des mœurs vendéennes. D'une humeur mobile et d'un caractère obstiné, les Bretons se distinguent par leur bravoure, leur franchise, leur fidélité, leur esprit d'indépendance, leur attachement à la religion, leur amour pour leur pays. Fiers et susceptibles, sans ambition et peu faits pour les cours, ils ne sont avides ni de places, ni d'argent, ni d'honneurs. Ils aiment la gloire, mais pourvu qu'elle ne gêne en rien la simplicité de leurs habitudes; ils ne la recherchent qu'autant qu'elle consent à vivre à leur foyer comme un hôte obscur et complaisant qui partage les goûts de la famille. Tels se montrèrent Du Guesclin, Moreau, Cadoudal.

La guerre des chouans produisit une foule de petits combats et de grandes actions. Quiberon vit son sacrifice: la France révolutionnaire, en égorgeant les compagnons de Suffren, abdiqua l'empire

des mers. La chouanerie, organisée dans les provinces de l'Ouest, s'étendit jusqu'aux portes de Versailles. Georges Cadoudal commandoit le Morbihan, M. de Bourmont le Maine, M. de Châtillon la rive droite de la Loire, M. de la Prévalaye la Haute-Bretagne; la Normandie reconnut les ordres de M. de Frotté. Le Mans fut pris par M. de Bourmont, Saint-Brieuc par Cadoudal; Nantes même, qui avoit résisté à Cathelineau et à Charette, tomba pendant quelques moments au pouvoir de M. de Chatillon. Ouinze mille Vendéens se montroient encore en armes sur la rive gauche de la Loire : c'étoient les restes des nouvelles armées formées par La Rochejaquelein, Stofflet, Marigny et Charette. La Rochejaquelein avoit enfin terminé, dans un combat obscur, son éclatante carrière: un corps redoutable recevoit les ordres de Stofflet, mais ce chef violent avoit fait périr le valeureux Marigny. Charette, qui s'étoit toujours maintenu dans la Basse-Vendée, se faisoit admirer même des républicains par ses retraites autant que par ses attaques, par ses revers autant que par ses succès. Après mille combats et des torrents de sang versé, le général Turreau avoit donné l'ordre d'évacuer la Vendée. L'indépendance et la victoire restoient donc aux royalistes; la Convention en étoit pour les frais de ses crimes! Enfin le 9 thermidor vint faire cesser le régime de la terreur. On adopta contre la Vendée un plan de guerre plus généreux; les deux partis fatigués commençoient à désirer la paix : Charette entra en négociations.

Les envoyés royalistes demandèrent le rétablissement immédiat de la religion catholique et de la monarchie légitime, la remise entre leurs mains de Louis XVII et de la jeune princesse sa sœur, le rappel des émigrés, et, en attendant l'exécution de ces clauses, l'indépendance absolue du pays des chouans et des Vendéens. Les républicains eurent l'air de se rendre à ces conditions, mais ils exigèrent qu'elles demeurassent secrètes et qu'elles ne parussent point dans le traité public, si ce traité avoit lieu. Ils voulurent que la monarchie ne fût proclamée que le 1<sup>er</sup> juillet 1795; que les enfants de Louis XVI ne fussent remis aux Vendéens que le 13 juin de la même année, et que les émigrés ne rentrassent en France qu'à cette même époque. La position de Charette l'obligea à consentir à ces délais, et à souffrir le gouvernement républicain jusqu'au moment fixé pour le rétablissement du trône. Alors un traité public fut signé à La Jaunave, le 27 février 1795.

Ce traité accorda aux Vendéens le libre exercice de la religion catholique, la possession paisible de leur pays, un corps militaire payé par la république et commandé par Charette, l'exemption de toute réquisition et de toute conscription, le remboursement de 1,500,000 livres de bons royaux émis par les généraux royalistes; une forte indemnité en argent, mobilier, outils de labourage; la radiation des émigrés vendéens; la restitution des biens saisis, et la levée des séquestres. Les royalistes conservèrent jusqu'aux fruits des biens des

réfugiés patriotes, fruits qu'ils avoient perçus pendant l'insurrection : la république se chargea de dédommager les propriétaires.

Certes, si jamais les hommes ont reconnu l'empire de la vertu, c'est par ce traité de La Jaunave. Avec qui la Convention capituloit-elle? Victorieuse dans toute l'Europe, la plupart des rois de l'Europe étoient tombés à ses pieds; la Vendée même n'existoit plus pour ainsi dire; c'étoit à ses ruines, c'étoit aux cendres des La Rochejaquelein, des Bonchamp, des Marigny, des Talmont, des Lescure, des d'Elbée, qu'on promettoit le rétablissement de la royauté légitime : tant le seul nom de la Vendée inspiroit de crainte, de respect et d'admiration! M. Dupérat, envoyé par Charette auprès des représentants pour négocier le traité, refusoit de reconnoître, même provisoirement, la république : « Quoi! lui dit un « des représentants, vous ne voulez pas reconnoître « une république que tous les rois de l'Europe ont « reconnue? — Monsieur, répondit fièrement l'am-« bassadeur vendéen, ces princes-là ne sont pas des « François. »

La France parut ivre de joie à la nouvelle de la conclusion du traité; la Convention elle-même, délivrée de sa frayeur, faisoit entendre des chants de triomphe; elle s'écrioit : « Enfin la Vendée est rentrée dans le sein de la république! » Mais la Convention n'avoit cherché qu'à tromper Charette pour le désarmer; elle ne tint point les conditions du traité. Charette, éclairé trop tard, recommença les hostilités. Jamais il ne déploya plus de talents et

de ressources : avec quelques paysans découragés, il obtint des victoires, et lutta contre une armée de cent quarante mille soldats disciplinés. Enfin, resté seul, dangereusement blessé à la tête et à la main, après avoir erré dans les bois, il fut pris par ses ennemis. En immolant ce grand homme, la Convention crut immoler à la fois la monarchie et la Vendée : Stofflet avoit péri peu de temps avant Charette.

Quand un homme extraordinaire disparoit, il se fait dans le monde une sorte de silence, comme si celui qui remplissoit la terre de son nom avoit emporté tout le bruit. Trois années de paix suivirent dans la Vendée la mort de Charette. Une conscription, dont on n'exempta pas les chouans et les Vendéens, fit reprendre les armes en 1799. L'emprunt forcé et la loi des otages augmentèrent les troubles. Toutes les provinces de l'Ouest s'ébranlèrent, et ce fut alors que les chouans obtinrent les succès dont nous avons parlé plus haut. La force et la perfidie mirent fin à cette nouvelle guerre. Buonaparte étoit monté sur le trône de saint Louis.

Pendant le règne de l'usurpateur, la Vendée ne fit que soigner ses blessures, et renouveler dans ses veines le sang que ses premiers combats avoient épuisé. Ses transports de joie éclatèrent à la restauration. Lors de la trahison du 20 mars, les Vendéens et les Bretons ne démentirent point leur loyauté; on vit reparoître quelques-uns de ces anciens noms, si connus sous la république, si oubliés sous la monarchie. Cette terre vendéenne ne pou-

voit se lasser de produire, comme des plantes naturelles à son sol, des La Rochejaquelein, des Charette, des Cathelineau: Rome avoit vu de grands citoyens se succéder ainsi dans des familles immortelles. Louis de La Rochejaquelein, frère de Henri, combat et meurt comme cet illustre frère: il laisse lui-même un frère valeureux, une sœur héroïque pour sauver le présent, un fils pour défendre l'avenir. M. de Beauregard, digne d'être allié à cette famille. expire sur le champ de bataille. Le jeune Charette tombe comme son oncle le grand capitaine; le jeune Cathelineau combat comme son père. M. de Suzannet perd la vie dans les lieux témoins de sa constante fidélité. N'oublions pas l'infortuné de Guignes, à peine agé de seize ans, que l'on rencontra parmi les morts, la tête frappée d'une balle et le corps percé de six coups de baionnette. Messieurs d'Autichamp, Sapinaud, Dupérat, Duchaffaut, Robert, Tranquille, Renou, semblent, pour ainsi dire, sortir de la tombe; ce dernier, surnommé Bras-de-Fer, qui avoit fait toutes les campagnes de la Vendée, ne veut pas manquer la dernière. En retrouvant ces capitaines, on croit voir revivre d'antiques personnages dont on auroit déjà lu l'histoire dans les Chroniques de Froissard, ou dans celles de Saint-Denis. La vertu du sol vendéen fait éclore dans les nobles cœurs la vertu de la fidélité, et le général Canuel ira sauver à Lyon la monarchie qu'il a défendue au combat de Mathes.

D'une autre part, les paysans bretons et manceaux soutiennent la cause royale : MM. de la Prévalaye,

de Coislin, de Grizolles, de la Boissière, de Courson. les conduisent au feu. Un traité de pacification, approuvé par les uns, blamé par les autres, vint suspendre cette guerre des Cent-Jours. Du moins, ce traité, quel qu'il soit, est encore honorable à la valeur vendéenne. Par ce traité, il est libre aux généraux vendéens de rester en France ou de passer en Angleterre, de vendre et d'emporter leurs propriétés; s'ils se décident à rester en France, ils peuvent habiter partout où ils voudront: « En traia tant, dit l'article 4, avec des François qui, dans « leurs erreurs même, ont montré une loyauté cons-« tante, toute défiance seroit injuste. » Tous les individus arrêtés seront mis en liberté, aucune levée d'hommes ne peut avoir lieu dans le pays insurgé pendant le cours de 1815. Buonaparte s'engage à demander et à obtenir des Chambres un dégrèvement pour les impositions des provinces de l'Ouest. Les individus qui ont des talents seront admis aux places aux mêmes conditions que les autres citoyens. On accordera des récompenses et des pensions à ceux qui ont contribué à la pacification générale. Buonaparte s'en rapporte à la loyauté des signataires de la pacification pour la remise des armes et des munitions qui ont été débarquées sur nos côtes.

Et c'est l'ancien maître du monde qui suspend sa conscription et ses impôts, qui traite avec de tels égards des hommes armés contre sa puissance!

La première guerre de la Vendée fut utile à la monarchie légitime, en maintenant l'honneur de cette monarchie, en prouvant la force des véritables défenseurs de cette monarchie. Elle finit par un traité, qui fut violé à la vérité, mais dont les clauses secrètes stipuloient le rétablissement de l'autorité légitime. Charette fit donc avec dix mille paysans, à Nantes, ce que l'Europe n'a pu faire que vingt ans après, avec trois cent mille hommes, à Paris.

La France monarchique et les rois de l'Europe veulent-ils savoir combien la Vendée a été utile, combien elle a retardé leurs défaites et suspendu leurs revers, qu'ils écoutent Barrère parlant à la Convention au nom du Comité de salut public : « C'est à la Vendée, dit-il, que correspondent les « aristocrates, les fédéralistes, les départementaires, « les sectionnaires; c'est à la Vendée que se reportent les vœux coupables de Marseille, la vénalité « honteuse de Toulon, les mouvements de l'Ardèche, « les troubles de la Lozère, les conspirations de « l'Eure et du Calvados, les espérances de la Sarthe « et de la Mayenne, le mauvais esprit d'Angers et « les sourdes agitations de quelques départements » de l'ancienne Bretagne.

- « Détruisez la Vendée, Valenciennes et Condé ne « sont plus au pouvoir de l'Autrichien.
- « Détruisez la Vendée, l'Anglois ne s'occupera « plus de Dunkerque.
- « Détruisez la Vendée, et le Khin sera délivré « des Prussiens.
- « Détruisez la Vendée, l'Espagne se verra har-« celée, conquise par les méridionaux joints aux « soldats victorieux de Mortagne et de Chollet.

- « Détruisez la Vendée, et Lyon ne résistera plus; « Toulon s'insurgera contre les Espagnols et les « Anglois, et l'esprit de Marseille se relèvera à la « hauteur de la révolution républicaine.
- « Enfin, chaque coup que vous porterez à la Vendée « retentira dans les villes rebelles, dans les départe-« ments fédéralistes et dans les frontières envahies. »

Le Comité de salut public ne disoit que trop vrai, et la Vendée détruite ou pacifiée livra le monde à la puissance des François.

La seconde guerre de la Vendée a été du plus grand secours à l'autorité légitime. Pendant les négociations qui eurent lieu à Paris avec les puissances coalisées, le ministère ne présenta-t-il pas les armées royales de l'intérieur comme le contingent du roi? En considération de l'entretien de ces armées, n'allégea-t-on pas les charges imposées à la France? Les alliés eux-mêmes ne sont pas moins redevables à cette seconde Vendée. « L'armée de la « Vendée, dit le général Gourgaud, commandée par « le général Lamarque, comptoit huit régiments » d'infanterie de ligne, deux de jeune garde, deux « de cavalerie et dix escadrons de gendarmerie, « partie à pied, partie à cheval, formant plus de « trois mille gendarmes... »

« La guerre de la Vendée, ajoute-t-il ailleurs, « allumée le 15 mai, avoit diminué l'armée du Nord « d'une quinzaine de mille hommes, dont trois ré« giments de dragons, deux de la jeune garde et un « bon nombre de détachements et de troisièmes ba- « taillons. »

Hé bien, supposons que ces quinze mille hommes eussent pu rejoindre Buonaparte, nous demandons quel eût été le résultat de la bataille de Waterloo? A quoi le succès de cette bataille a-t-il tenu? Quel léger poids pouvoit faire pencher la balance?

Que seroient devenues l'Europe et la légitimité en cas de revers? Le même général Gourgaud va répondre. « On proposoit, dit-il, de réunir au 15 juin « le plus de troupes qu'il seroit possible, et l'on calculoit pouvoir réunir de cent trente à cent quarante mille hommes sur la frontière du nord : d'atta-« quer aussitôt, de disperser les Anglois, et de chasser « les Prussiens au-delà du Rhin. Cela obtenu, tout «étoit terminé; une révolution dans le ministère auroit lieu à Londres; la Belgique se lèveroit en « masse, et toutes les troupes belges passeroient sous « leur ancien étendard : toutes les troupes de la rive «gauche du Rhin, celles de Saxe, de Bavière, de « Wurtemberg, etc., fatiguées du joug de la Prusse et de l'Autriche, se tourneroient du côté de la France, etc. » Il est possible que les événements eussent trompé tous ces calculs, mais du moins il est certain que le sang du second La Rochejaquelein et du second Charette, que le sang de Suzannet et de plusieurs autres royalistes françois n'a pas inutilement coulé pour les rois de l'Europe. Mais quand l'immolation de la victime sans tache a désarmé la colère du ciel, songe-t-on au sort de la victime?

Il reste prouvé que dans aucun pays, que dans aucun temps, jamais sujets n'ont servi leurs rois comme les Vendéens ont servi le leur. Nous allons bientôt voir ce qu'ils ont souffert pour la cause qu'ils défendoient; mais on perdroit une partie de l'admiration que l'on doit avoir pour les grandes choses qu'ils ont faites, si l'on ne s'arrêtoit un moment au détail de leurs mœurs et de leur caractère. Les foibles moyens avec lesquels ils ont commencé une lutte gigantesque en rendent les résultats plus prodigieux.

Les Vendéens eurent pour premières armes quelques méchants fusils de chasse, des bâtons durcis au feu, des faux, des broches et des fourches. Leurs cavaliers étoient montés sur des chevaux de labourage. Ils se servoient de bâts faute de selles. de cordes au lieu d'étriers. On voyoit sur le champ de bataille, en face des troupes républicaines, des paysans en sabots, vêtus d'une casaque brune ou bleue, rattachée par une ceinture de mouchoirs. Leur tête étoit recouverte d'un bonnet ou d'un chapeau rond à grands bords. Ces bonnets et ces chapeaux étoient ornés de chapelets, de plumets blancs ou de cocardes de papier blanc. Lorsque les Vendéens avoient un sabre, ils l'attachoient à leur côté avec une ficelle: ils suspendoient pareillement leurs fusils à leurs épaules, comme des chasseurs. Presque tous portoient une image de la croix, ou du sacrécœur, attachée sur leur poitrine. Si les sacrifices à l'honneur et à la fidélité, si l'extrême indigence et l'extrême courage pouvoient être ridicules, les Vendéens l'auroient été quelquefois. Ils remplaçoient leurs chétifs vêtements pouris par les pluies, percés par les balles, avec tout ce que le hasard offroit

à leur héroique misère: on a vu un de leurs officiers se battre entortillé dans une robe de juge; un autre s'élancer et mourir au milieu du feu, n'ayant pour couvrir sa nudité qu'un morceau de serge. Un adjudant patriote ayant été conduit à M. de La Rochejaquelein, alors généralissime, il trouva celui-ci dans une hutte à branchages, vêtu d'un habit de paysan, le bras en écharpe, un bonnet de laine sur la tête.

La bravoure des Vendéens étoit reconnue même de leurs plus implacables ennemis. L'antiquité ne nous a point transmis de paroles plus belles que ces paroles si connues de La Rochejaquelein: Si j'avance, suivez-moi; si je recule, tuez-moi; si je meurs, vengez-moi. A la première affaire de Laval, le jeune guerrier poursuivant l'ennemi se trouve seul en face d'un grenadier qui chargeoit son arme. La Rochejaquelein étoit à cheval, mais blessé, et portant le bras droit en écharpe : il fond sur le grenadier, le saisit au collet avec la seule main qu'il eût de libre. Le grenadier se débat, et cherche à percer de sa baionnette le cheval et le cavalier. Des paysans surviennent et veulent tuer le grenadier. La Rochejaquelein le sauve et lui dit: « Va rejoindre tes « chefs; tu leur annonceras que tu as lutté avec le général de l'armée royale, qu'il ne porte point «d'armes, qu'il n'a qu'une main de libre, et que « tu n'as pu le blesser. » C'est tout le soldat françois.

Le général Turreau a peint La Rochejaquelein dans une seule ligne : « J'ai ordonné au général « Cordelier, écrit-il, de faire déterrer La Rochejaa quelein, et de tâcher d'acquérir les preuves de sa a mort. » Quel est donc cet étrange jeune homme dont il faut déterrer le cadavre pour tranquilliser une république qui comptoit dans ses camps un million de soldats victorieux? Quel est donc ce héros de vingt et un ans qui causoit aux ennemis des rois la même frayeur qu'inspiroit aux Romains le vieil Annibal exilé, désarmé et trahi?

Bonchamp rappeloit toutes les vertus de Bayard; même désintéressement, même humanité, même courage. C'étoit un de ces François tels que les formoient nos anciennes mœurs, et tels qu'on n'en verra plus. Une foule de prisonniers républicains lui durent la vie; il engagea le patrimoine de ses pères pour soutenir ses compagnons d'armes. Un représentant du peuple écrivoit à la Convention:
«La perte de Bonchamp vaut une victoire pour nous, car il est de tous les chefs des Vendéens celui en qui ils avoient le plus de confiance, qu'ils aimoient le mieux, et qu'ils suivoient le plus vo-lontiers. » Des historiens prétendent que les républicains mutilèrent son cadavre, et envoyèrent sa tête à la Convention.

La religion sembloit dominer particulièrement dans le jeune Lescure; il communioit tous les huit jours; il avoit porté long-temps un cilice, dont on voyoit la marque sur sa chair. Cette armure n'étoit pas à l'épreuve de la balle, mais elle étoit à l'épreuve des vices; elle ne défendoit pas le cœur de Lescure contre l'épée, elle le mettoit à l'abri des passions. Plus de vingt mille prisonniers patriotes, sauvés

par l'humanité du général vendéen, trouvèrent sans doute qu'un cilice étoit aussi bon dans les combats qu'un bonnet rouge.

Stofflet, brave soldat, chef intelligent, mourut en criant vive le roi! Il avoit du cœur, et de cette vertu opiniatre qui ne cède jamais à la fortune, mais qui ne la dompte jamais.

Charette commanda le feu du peloton qui lui arracha la vie; lui seul se trouva digne de donner le signal de sa mort. Jamais capitaine, depuis Mithridate, n'avoit montré plus de ressource et de génie militaire.

Le fier d'Elbée, couvert de blessures, fut pris dans l'île de Noirmoutiers; sa foiblesse l'empêcha de se lever. Ceux qui l'avoient vu si souvent debout sur le champ de bataille le fusillèrent dans un fauteuil. On eût dit d'un monarque recevant sur son trône les hommages de la fidélité.

Le prince de Talmont, en allant à la mort, prouva qu'il étoit du sang de La Trémouille. « Fais ton mé-« tier, dit-il au bourreau, je fais mon devoir. »

De tous ces chefs, les uns étoient nobles, les autres sortis des classes moins élevées de la société; les talents marquoient les rangs. Le noble obéissoit au roturier, et le roturier au noble, selon le mérite; et tandis que la Convention décrétoit l'égalité et la liberté en créant le despotisme, l'égalité et la liberté ne se trouvoient qu'à l'armée royale et catholique de la Vendée.

« Une manière de combattre que l'on ne connois-« soit pas encore, dit le général Turreau, un attamélanges histor. « chement inviolable à leur parti, une confiance « sans bornes dans leurs chefs, une telle fidélité « dans leurs promesses qu'elle peut suppléer la dis-« cipline ; un courage indomptable et à l'épreuve de « toutes sortes de dangers, de fatigues et de priva-« tions: voilà ce qui fait des Vendéens des ennemis redoutables, et ce qui doit les placer dans l'his-« toire au premier rang des peuples soldats... Ce « fut cette espèce de délire et d'enthousiasme qui, « dans des temps de ténèbres et d'ignorance, em-« porta nos premiers croisés dans les plaines brû-« lantes de l'Afrique et de l'Asie. Les défenseurs de « l'autel et du trône sembloient avoir pris nos an-« ciens preux pour modèles. Leurs bannières étoient ornées de devises qui rappeloient les hauts faits « de la chevalerie. »

Un autre général écrivoit à Merlin de Thionville, après la déroute de Savenay: « Je les ai bien vus, « bien examinés; j'ai reconnu ces mêmes figures de « Chollet et de Laval. A leur contenance et à leur « mine, je te jure qu'il ne leur manquoit du soldat « que l'habit. Des troupes qui ont battu de tels « François peuvent bien se flatter de vaincre tous « les autres peuples. »

N'est-il pas singulier qu'un général républicain dise des paysans de la Vendée ce que les soldats de Probus disoient de nos ancètres : « Nous avons « vaincu mille Barbares de la nation des Francs : « combien n'allons-nous pas vaincre de Perses! »

«L'inexplicable Vendée, s'écrioit Barrère à la «Convention, existe encore; de petits succès de la

« part de nos généraux ont été suivis de plusieurs « défaites... L'armée que le fanatisme a nommée « catholique et royale paroît un jour n'être pas con-« sidérable, elle paroît formidable le lendemain. « Est-elle battue, elle devient comme invincible: a-t-elle du succès, elle est immense... Jamais, de-« puis la folie des croisades, on n'avoit vu autant «d'hommes se réunir qu'il y en a eu tout à coup « sous les drapeaux de la liberté, pour éteindre à la « fois le trop long incendie de la Vendée... La ter-« reur panique a tout frappé, tout effrayé, tout dis-« sipé comme une vaine vapeur. La Vendée a fait « des progrès ; c'est dans la Vendée que vous devez « déployer toute l'impétuosité nationale, et déve-« lopper tout ce que la république a de puissance « et de ressources. La Vendée est encore la Vendée. »

Ainsi parloit de la Vendée, à la Convention nationale, le Comité de salut public, après avoir annoncé, quelque temps auparavant, que la Vendée n'existoit plus... Buonaparte, qui se connoissoit en choses extraordinaires, avoit surnommé les Vendéens le peuple de géants.

Les femmes rivalisoient d'héroïsme avec les hommes dans le grand dévouement de la Vendée. Comme les matrones de Sparte, elles gardoient leurs maisons les armes à la main, tandis que leurs maris se battoient; mais, moins heureuses que les Lacédémoniennes, elles virent la fumée du camp ennemi, et ces ennemis étoient des François! On en compte plusieurs tuées sur le champ de bataille; d'autres y reçurent des blessures. A l'affaire de Dol,

une simple servante ramena la victoire, en se mettant à la tête des Vendéens, et en criant: A moi les Poitevins! Même magnanimité dans les prêtres qui suivoient les soldats du Dieu vivant. Le lendemain de la déroute de Savenay, un curé qui avoit perdu la vue, erroit dans la campagne avec un guide. Des hussards républicains le rencontrent. « Quel est le « vieillard que tu mènes? » disent-ils au guide. « C'est « un vieux paysan aveugle, » répond celui-ci. « Non, « messieurs, reprend le véridique pasteur, je suis « un prêtre. »

La religion animoit également tous les cœurs: «Rends-moi les armes,» crioit un soldat républicain à un paysan. «Et toi, rends-moi mon Dieu,» répliqua le paysan. Lorsque les Vendéens étoient prêts à attaquer l'ennemi, ils s'agenouilloient et recevoient la bénédiction d'un prêtre. Ils ne couroient point à la mort comme les bêtes des bois, sans penser à celui qui nous a donné nos jours pour les sacrifier quand il le faut à l'honneur et à la patrie. La prière prononcée sous les armes n'étoit point réputée foiblesse; car le Vendéen qui élevoit son épée vers le ciel demandoit la victoire, et non pas la vie.

Dans le cours de sept années, depuis 1793 jusqu'à 1799, on compte dans la Vendée et dans les provinces de l'ouest deux cents prises et reprises de villes, sept cents combats particuliers, et dixsept grandes batailles rangées. La Vendée tint à diverses époques soixante-dix et soixante-quinze mille hommes sous les armes; elle combattit et dis-

persa à peu près trois cent mille hommes de troupes réglées, et six à sept cent mille réquisitionnaires et gardes nationaux; elle s'empara de cinq cents pièces de canon et de plus de cent cinquante mille fusils. On a vu ce qu'elle fit, par ses combats et par ses traités, pour la cause du roi légitime, et même pour celle de tous les souverains de l'Europe: quand on aura examiné ce qu'elle a souffert pour cette même cause, on aura une idée complète de ses sacrifices et de ses vertus.



## CE QUE LA VENDÉE A SOUFFERT POUR LA MONARCHIE.

Les premiers martyrs vendéens furent les paysans pris à l'affaire de Bressuire, le 24 août 1792. Ils refusèrent de crier vive la nation! et on les fusilla pour s'être obstinés à crier vive le roi! Bientôt aux fléaux ordinaires de la guerre se joignent des espèces d'atrocités légales, telles que pouvoient les inventer une Convention et un Comité de salut public. Les troupes républicaines eurent ordre de ne faire aucun prisonnier, de tout dévaster, de tout égorger, de brûler les chaumières, d'abattre les arbres, de faire de la Vendée un vaste tombeau.

« Il sera envoyé à la Vendée, par le ministre de la « guerre, dit l'article 2 du décret de la Convention « du 2 août 1793, des matières combustibles de « toute espèce pour incendier les bois, les taillis « et les genèts. »

Article 7. « Les forèts seront abattues, les repaires « des rebelles seront détruits, les récoltes seront « coupées, et les bestiaux seront saisis. Les biens « des rebelles seront déclarés appartenir à la ré- « publique. »

Autre décret ainsi conçu : « Soldats de la liberté. « il faut que les brigands de la Vendée soient exter- « minés avant la fin du mois d'octobre. Le salut de

« la patrie l'exige, l'impatience du peuple françois « le commande, son courage doit l'accomplir. »

Autre décret qui ordonne que toutes les villes qui se rendront aux Vendéens seront rasées.

Les représentants du peuple, par un arrêté du 21 décembre, avoient organisé une compagnie d'incendiaires. On forma les fameuses colonnes infernales. Au moment où elles se mirent en marche, un général leur fit cette harangue:

- « Mes camarades, nous entrons dans le pays in-» sturgé; je vous donne l'ordre de livrer aux flammes « tout ce qui sera susceptible d'être brûlé, et de « passer au fil de la baionnette tout ce que vous ren-« contrerez d'habitants sur votre passage. » Il faut remarquer qu'avant cet ordre presque toutes les villes de la Vendée avoient été brûlées, et qu'il ne restoit plus à incendier que les hameaux et les chaumières isolées.
- « En cinq jours, dit un nouvel historien 1, toute « la Vendée fut couverte de débris et de cendres. « Soixante mille hommes, le fer et la flamme à la « main, la traversèrent dans tous ses contours, sans « y laisser rien debout, rien de vivant. Toutes les « atrocités précédemment commises n'avoient été « qu'un jeu en comparaison de ces nouvelles hor-
- En rappelant toutes ces horreurs, la probité historique oblige de dire qu'il y eut en Vendée des chefs républicains pleins d'honneur et d'humanité. Non-seulement ces chefs ne se souillèrent point par les forfaits que nous tirons à regret de l'oubli, mais ils s'y opposèrent de tout leur pouvoir. Le général Quétineau, par exemple, fut un digne et noble ennemi des Vendéens; aussi fut-il fusillé par son parti, qui lui fit un crime de sa vertu.

« reurs. Ces armées, vraiment infernales, massacrè-« rent à peu près le quart du reste de la population. »

Des républicains, témoins oculaires, décrivent ainsi la marche des colonnes infernales:

- « On partit de la Floutière après avoir incendié « le bourg. Le général m'ordonna de le suivre et de « ne pas m'éloigner de lui : dans la route, on pilloit, « on incendioit; depuis la Floutière jusqu'aux Her-« biers, dans l'espace d'une lieue, on suivoit la co-« lonne autant à la trace des cadavres qu'elle avoit « faite, qu'à la lueur des feux qu'elle avoit allumés : « dans une seule maison, on tua deux vieillards, « mari et femme, dont le plus jeune avoit au moins « quatre-vingts ans... Les hussards surtout étoient « les plus acharnés : ce sont des désorganisateurs « qui ne savent que piller, massacrer et couper en « morceaux... La colonne de... a brûlé des blés, des « fourrages, massacré des bestiaux...
- « A peine les députés furent-ils de retour, que la colonne de Pouzange, sous les ordres du général, « se porta dans la commune de Bonpère, l'incendia « en grande partie, massacra indistinctement les « hommes et les femmes qui se trouvèrent devant « elle, fit périr par les flammes plus de trois mille « boisseaux de blé, au moins huit cents milliers de « foin, et plus de trois mille livres de laine...
- « Le 12, la scène augmenta d'horreur. Le général « part avec sa colonne, incendie tous les villages. « toutes les métairies, depuis la Floutière jusqu'aux « Herbiers: dans une distance de près de trois lieues, « où rien n'est épargné, les hommes, les femmes, les

enfants même à la mamelle, les femmes enceintes,
tout périt par les mains de sa colonne. Enfin de
malheureux patriotes, leurs certificats de civisme
à la main, demandent la vie à ces forcenés, ils ne
sont pas écoutés: on les égorge. Pour achever de
peindre les forfaits de ce jour, les foins ont été
brûlés dans les granges, les grains dans les greniers, les bestiaux dans les étables; et quand de
malheureux cultivateurs connus de nous par leur
civisme ont eu le malheur d'être trouvés à délier
leurs bœufs, il n'en a pas fallu davantage pour les
fusiller; on a même tiré et frappé à coups de sabre
des bestiaux qui s'échappoient.

« Si la population qui reste dans la Vendée n'étoit « que de trente à quarante mille âmes (dit un re- présentant du peuple), le plus court sans doute « seroit de tout égorger, ainsi que je le croyois d'a- « bord; mais cette population est immense : elle s'é- « lève encore à quatre cent mille hommes, et cela « dans un pays où les ravins et les vallons, les mon- « tagnes et les bois diminuent nos moyens d'attaque, « en même temps qu'ils multiplient les moyens de « défense des habitants.

« S'il n'y avoit nul espoir de succès par un autre « mode, sans doute encore qu'il faudroit tout égor-« ger, y eût-il cinq cent mille hommes. »

Il ajoute ensuite: « Il ne faut point faire de pri-« sonniers; dès que l'on trouve des hommes ou les « armes à la main, ou en attroupement de guerre, « quoique sans armes, il faut les fusiller sans dé-« placer. . «Il faut mettre à prix la tête des étrangers, « pourvu qu'on les amène vivants, afin de n'être « pas trompés, et qu'on n'apporte point la tête des » patriotes.

« ll faut mettre les ci-devant nobles et les ci-de-« vant prêtres surtout à un prix, avec promesse « d'indulgence, d'ailleurs, pour ceux des insurgés « qui les livreront.

« Il faut mettre la personne des chefs à un prix « très considérable, qui sera payé en entier si on « les amène réellement, et à moitié seulement si on « ne fait qu'indiquer le lieu où les prendre, pourvu « que le succès suive l'indication. »

Remarquez que ce représentant du peuple, qui est révolté des horreurs commises dans la Vendée, étoit accusé lui-même d'avoir tué de sa propre main, dans les prisons, des prisonniers vendéens, d'en avoir fait fusiller cinq cents autres, d'avoir fait manger le bourreau à sa table, et d'avoir forcé des enfants à tremper leurs pieds dans le sang de leurs pères.

Les vieillards, les femmes et les enfants qui suivirent l'armée vendéenne au-delà de la Loire périrent en grande partie après la défaite du Mans. Les femmes, après avoir essuyé les derniers outrages, furent égorgées: on exposa dans les rues leurs cadavres nus, unis aux cadavres des Vendéens massacrés; et ces embrassements de la mort furent lo sujet d'une plaisanterie républicaine.

Dans une dénonciation juridique, on trouve qu'un général « avoit voulu contraindre une ser-

« vante à aller chercher une salade dans un jardin « où étoit un cadavre détruit par son ordre, en lui « disant..... Si tu n'y vas pas, je t'attacherai les « mains, je te violerai sur le cadavre, et te ferai « fusiller après. »

Une pauvre fille, appelée Marianne Rustand, de la commune du petit bourg des Herbiers, déclara que lorsque les volontaires de la division de... arrivèrent chez elle, elle alla au-devant d'eux pour leur faire voir un certificat qu'elle avoit du général Bard : ceux-ci lui répondirent qu'ils en vouloient à sa bourse et à sa vie; ils lui volèrent 49 livres, et l'obligèrent, en la menaçant, de rentrer chez elle pour leur montrer l'endroit où elle pourroit avoir d'autre argent caché. Dès qu'elle fut entrée, dit le « rapport, quatre d'entre eux la prirent et la tin-« rent, tandis que les autres assouvirent leur bru- tale passion sur elle, et la laissèrent presque nue; « après quoi ils furent mettre le feu dans les gran-« ges; ce que voyant la déclarante, elle rassembla « toutes ses forces pour aller faire échapper les bes-« tiaux : ce que trois d'eux voyant, ils coururent a après elle pour la faire brûler avec ses bœufs; et «étant enfin parvenue à s'en échapper, elle se ren-« dit auprès de sa mère, âgée d'environ soixante-dix ans, lui trouvant un bras et la tête coupés, après · lui avoir pris environ 900 livres, seul produit de « ses gages et de leur travail. Enfin elle fut obligée « de l'enterrer elle-même. Après quoi elle se coua vrit des hardes qu'on avoit laissées sur sa mère, « et parvint enfin à se rendre chez le citoyen Graf« fard des Herbiers, où elle fut en sûreté, et a dé-« claré ne savoir signer. »

Nantes seul engloutit quarante mille victimes. Julien mandoit à Robespierre qu'une foule innombrable de soldats royaux avoient été fusillés à la porte de la ville, et que cette masse de cadavres entassés, jointe aux exhalaisons de la Loire toute souillée de sang, avoit corrompu l'air.

Un autre représentant écrivoit : « Les délits ne « sont pas bornés au pillage dans la Vendée : le viol « et la barbarie la plus outrée sont dans tous les « coins; on a vu des militaires républicains violer « des femmes rebelles sur des pierres amoncelées « le long des grandes routes, et les fusiller ou les « poignarder en sortant de leurs bras; on en a vu « d'autres porter des enfants au bout de la baion- « nette ou de la pique qui avoit percé du même « coup et la mère et l'enfant. »

Philippeaux (le conventionnel) attribue la disette qui affligeoit la France en 1793 aux horreurs gratuites dont la Vendée étoit le théâtre, à l'incendie des subsistances et des chaumières, à la destruction des animaux et de toutes les ressources agricoles, dans un pays qui fournissoit quatre cents bœufs par semaine au chef-lieu de la république.

Les prisonniers que par hasard on ne massacroit pas sur le champ de bataille, les vieillards, les femmes et les enfants étoient conduits en différents lieux, et principalement à Nantes. Là on les égorgeoit, on les guillotinoit. M. de Castelbajac a rapporté, dans un article sur la Convention, l'his-

toire déplorable de ces enfants vendéens des deux sexes qui se réfugioient entre les jambes des soldats chargés de les fusiller. Le philosophe Carrier inventa principalement pour les Vendéens les mariages républicains et le bateau à soupape. On sait que le Comité de salut public avoit fort encouragé le patriote qui proposoit la construction d'une guillotine à cinquante couteaux, pour faire tomber à la fois cinquante têtes.

Le chirurgien Geainou écrit à Robespierre : « Il « faut te dire que des soldats indisciplinés (les or« dres de tuer tout ce qui se présentoit étoient lé« gaux ) se sont portés dans les hôpitaux de Fou« gères, y ont égorgé les blessés des brigands dans « leurs lits. Plusieurs femmes des brigands y étoient « malades. Ils... et les ont égorgées après. »

Six cents détenus furent enfermés à Doué, dans une prison qui ne recevoit l'air que par un soupirail, les prisonniers y périssoient étouffés en poussant de sourds mugissements. On n'enlevoit ni les ordures des moribonds, ni les cadavres des morts. Le règne de la raison et de la fraternité renouveloit le supplice de Mézence dans les cachots de la Vendée. Enfin la présence d'un soldat républicain finit par produire l'effet de la présence d'une bête féroce : les chiens des paysans, instruits par leurs maîtres, se taisoient quand ils voyoient un proscrit, et poussoient à l'approche d'un bleu d'affreux hurlements.

Le massacre des enfants et surtout des femmes est un trait caractéristique de la révolution. Vous ne trouverez rien de semblable dans les proscriptions de l'antiquité. On n'a vu dans le monde entier qu'une révolution philosophique, et c'est la nôtre. Comment se fait-il qu'elle ait été souillée par des crimes jusqu'alors inconnus à l'espèce humaine? Voilà des faits devant lesquels il est impossible de reculer. Expliquez, commentez, déclamez, la chose reste. Nous le répétons : le meurtre général des femmes, soit par des exécutions militaires, soit par des condamnations prétendues juridiques, n'a d'exemples que dans ce siècle d'humanité et de lumières. Au reste, quand on nie la religion, on rejette le principe de l'ordre moral de l'univers; alors il est tout simple qu'on méconnoisse et qu'on outrage la nature.

Plus de six cent mille royalistes ont péri dans les guerres de la Vendée. Presque tous les chefs trouvèrent la mort sur le champ de bataille ou dans les supplices. On évalue à 150 millions la perte causée par l'incendie des moissons, des bois, des grains, des bestiaux. On porte à onze cent mille le nombre des bœufs brûlés ou égorgés. Cinq cents lieues planimétriques furent ravagées et converties en désert.

Nous traversames la Vendée en 1803. Sa population n'étoit pas encore rétablie. Des ossements blanchis par le temps, et des ruines noircies par les flammes, frappoient çà et là les regards dans des champs abandonnés. Un demi-siècle d'une administration paternelle ne feroit pas disparoître de ce sol les touchants et nobles témoins de sa fidélité. La

plupart des villes et des villages, Argenton, Bressuire, Châtillon, Chollet, Montaigu, Tiffauges, etc., sont à peine rebâtis à moitié.

Ministres du roi légitime, qu'avez-vous fait pour ce pays? Avez-vous pansé les plaies du Vendéen? avez-vous couvert sa nudité, relevé ses cabanes. soulagé son infortune? Quelle mesure avez-vous prise pour la restauration de cette province fidèle? quelle ordonnance est venue la consoler? quelle loi reconnoissante a voué à l'admiration de la postérité tant de nobles sacrifices? Loin d'accueillir le Vendéen, ne l'auriez-vous pas repoussé? ne vous auroit-il pas paru suspect? n'auriez-vous point cherché des conspirations dans le sanctuaire de la fidélité? n'auriez-vous point préféré aux habitants du Marais et du Bocage les hommes qui les ont égorgés, ou les hommes dont les principes menacent de nous ramener les mêmes crimes et les mêmes malheurs? Tel qui porta le fer et la flamme dans le sein de la Vendée ne jouit-il pas d'une pension considérable, tandis que tel Vendéen meurt de faim et de misère? Ministres du roi légitime, qu'avez-vous fait pour la Vendée? Voyons vos actes. Si vous vous étiez rendus coupables de la plus cruelle des ingratitudes envers un pays dont le dévouement marquera dans les annales du monde, sachez que vous auriez porté un coup mortel à cette monarchie que vous prétendez sauver.

# CE QUE LES MINISTRES DU ROI ONT FAIT POUR LA VENDÉE.

Rome reconnoissoit que sa puissance lui venoit de sa piété envers les dieux. La liberté romaine, ayant ainsi au fond de ses lois une force sacrée, ne fut point emportée subitement de la terre; elle lutta long-temps dans une cruelle agonie contre la servitude des Césars.

La France, encore plus sainte et plus antique que Rome, s'est pareillement défendue dans la Vendée; sa résistance offre encore un plus grand caractère.

Lorsque Pompée combattit à Pharsale, Brutus aux champs de Philippes, Caton à Utique, une partie du gouvernement étoit avec ces puissants citoyens; ils étoient eux-mêmes les rois de Rome; ils appartenoient à ce sénat qui partageoit la souveraineté avec le peuple : des provinces considérables de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie reconnoissoient leur autorité.

Mais qu'étoit-ce que la Vendée? une petite contrée obscure, sans armes, sans richesses. Quels furent ses premiers chefs? des hommes jusqu'alors ignorés, quelques pauvres gentilshommes, un voiturier, un garde-chasse. Aucun pouvoir politique légal n'ajoutoit de poids aux efforts de ces défenseurs des anciennes institutions. La Vendée n'avoit jamais vu les rois pour lesquels elle versoit son sang: l'un étoit mort sur l'échafaud, l'autre dans les fers: le troisième erroit exilé sur la terre. Que la Vendée dans cette position, abandonnée à ses seules ressources, ait été au moment de triompher d'une république dont les armes menaçoient le monde, n'est-ce pas un magnifique éloge de nos vieilles lois? Quel principe de vie devoit exister dans les entrailles de ce gouvernement pour produire une résistance aussi prodigieuse! Quand nous verrons les politiques du jour souffrir pour leurs doctrines ce que les Vendéens ont souffert pour leurs principes, alors nous dirons que ces doctrines sont fortes. Mais si les partisans de ces doctrines ont été depuis trente ans du côté des oppresseurs, et jamais parmi les opprimés; si, au lieu d'élever contre la tyrannie une Vendée républicaine, ils ont porté tour à tour le bonnet de Robespierre et la livrée de Buonaparte, alors nous dirons que leurs doctrines sont foibles, qu'elles ne pourront fonder que des sociétés périssables comme elles.

Le tableau des faits d'armes et celui des souffrances des Vendéens sont sous les yeux des lecteurs : ils cherchent sans doute à présent le troisième tableau; ils espèrent lire en lettres d'or le catalogue des récompenses, après avoir lu en caractères de sang le dénombrement des services : ils savent que la France n'a jamais oublié ce qu'on a fait pour elle. Le trésor de nos Chartes est rempli des grâces, des honneurs, des immunités accordées aux villes et aux provinces qui se sont dévouées à la cause de nos rois. Par une ordonnance du mois de septembre 1347, « le roi (Philippe de Valois) donne « aux habitants de Calais toutes les forfaitures, biens, « meubles et héritages qui échoiront au roi pour « quelque cause que ce soit, comme aussi tous les « offices, quels qu'ils soient, vacants, dont il appar- « tient au roi ou à ses enfants d'en pourvoir, pour « la fidélité qu'ils ont gardée au roi, et jusqu'à ce « qu'ils soient tous, et un chacun, récompensés des « pertes qu'ils ont faites à la prise de leur ville. »

A-t-on donné aux Vendéens des meubles et des héritages? Ont-ils reçu des offices, quels qu'ils soient, vacants, pour la fidélité qu'ils ont gardée au roi, jusqu'à ce qu'ils soient tous et un chacun récompensés? Le Vendéen n'a point été dégrevé d'impôts. Les ministres chassent les royalistes de toutes les places; ils ne reconnoissent que la nation nouvelle. Mais si la politique a ses lois nouvelles, la religion et la justice ont leurs antiques droits; et quand ceux-ci sont violés, tous les sophistes de la terre n'empêcheroient pas une société de se dissoudre.

Le souverain d'une monarchie constitutionnelle ne se découvre pas dans tous les actes du gouvernement: il sait, selon sa sagesse, quand il doit survenir, ou quand il doit laisser paroître ses ministres. Lorsqu'il s'est agi du sort de la Vendée, Louis XVIII a pensé qu'il ne devoit pas se retirer dans sa puissance: il a voulu montrer sa main au peuple généreux qui s'étoit donné pour lui en spectacle aux hommes. Ce que le roi a fait pour les royalistes de l'ouest est admirable: non content de prodiguer à

ces victimes les marques particulières de sa bienfaisance, il a exigé que ses ministres secondassent ses vues paternelles, que des actes du gouvernement assurassent à des sujets dévoués des secours mérités, une existence honorable: nous allons voir comment ses ordres ont été exécutés.

En 1814, on fit un travail relatif aux veuves et aux blessés vendéens; dans ce travail on oublia une partie des malheureux qui avoient des droits à la munificence royale. On s'occupa encore moins de retirer quelques bons, de payer quelques dettes contractées au nom du roi pour la subsistance des armées royales, après que les chefs et les soldats eurent épuisé leurs dernières ressources. Les bons étoient à peu près semblables à ceux que la Convention avoit consenti à payer.

Buonaparte reparut. La Vendée, oubliée des ministres, n'hésita pas à prendre les armes : l'honneur compte les périls et non les récompenses.

Pendant les négociations qui eurent lieu à Paris avec les puissances alliées, on fit valoir (on l'a déjà dit) l'existence des armées vendéennes et bretonnes comme contingent du gouvernement royal. Il étoit juste alors de s'occuper de ces armées. Le roi le voulut: il ordonna à son ministre de la guerre de lui présenter un plan; il approuva, le 27 mars 1816, une proposition tendant à accorder aux officiers et soldats des paroisses une gratification qui leur tiendroit lieu de solde pour 1815. Le 1<sup>er</sup> avril 1816, des comités furent nommés dans chaque corps des armées royales de l'ouest, afin d'en dresser les

contrôles; ces contrôles furent remis au ministère de la guerre où ils sont restés ensevelis.

Le travail incomplet sur les blessés et les veuves, fait en 1814, n'a produit de résultat qu'en 1816: une ordonnance du 2 mars accorda des pensions à des officiers et soldats blessés dans les guerres antérieures à 1815. Quelques officiers ont eu 80, 90, 150 et jusqu'à 180 francs de pension; les soldats ont eu 30, 40, 50, 80 et 90 fr. A la même époque on donna à d'autres royalistes blessés moins grièvement une gratification une fois payée. Ces gratifications ont été de 40, 50, 60, 80, 90 et 100 fr. Les veuves des Vendéens morts au champ d'honneur ont obtenu, d'après une ordonnance du 10 novembre 1815, des pensions de 50, 40 et 30 fr., ce qui fait pour les veuves de la troisième classe 2 fr. 50 c. par mois. Le comité qui avoit été chargé de dresser le contrôle du quatrième corps, lequel comité étoit composé d'un colonel, d'un conseiller de préfecture et d'un commissaire des guerres, trouva, en parcourant les communes, une si grande quantité de veuves et de blessés, oubliés sur le travail de 1814, qu'il crut devoir faire des propositions : il fournit une liste, courte à la vérité, car on auroit été épouvanté de trouver tant d'hommes fidèles. Voici cette liste:

Cinq cent soixante-sept blessés dans les guerres qui ont eu lieu depuis 1793 jusques et y compris celle de 1815.

Soixante-douze veuves dans les guerres antérieures. Seize veuves dans la guerre de 1815.

Six femmes grièvement blessées dans les anciennes guerres, et si pauvres qu'elles sont à la charge de leurs paroisses.

Ce nouveau travail fut encore remis au ministère de la guerre où l'on ne trouva pas le temps de s'en occuper, et d'où on l'a retiré pour ne pas le perdre.

Toutefois, quelques blessés et les veuves des royalistes de 1815 ont obtenu de foibles secours, parce qu'une ordonnance à laquelle on a bien voulu obtempérer assimiloit heureusement les veuves et les blessés vendéens de 1815 aux veuves et aux blessés de la ligne, c'est-à-dire des troupes qui avoient combattu à Waterloo et dans l'ouest, contre MM. de La Rochejaquelein, Sapinaud, Suzannet et Canuel.

Le roi, qui n'oublie aucun service, et qui répare les injustices aussitôt qu'il les connoît, voulut enfin que son ministère cessât de récompenser des sacrifices réels par des récompenses dérisoires. Il ordonna, au mois de février 1817, la répartition de 250,000 francs de rente entre les officiers et soldats des armées de l'ouest. Il plut également à S. M. d'ordonner que des épées, des sabres, des fusils d'honneur et des lettres de remercîment fussent distribués en son nom; récompenses dignes des Bretons et des Vendéens.

La part de la Vendée sur les 250,000 fr. fut de 115,000 fr., donnés sans beaucoup de discernement à quatre corps d'armée entre lesquels il ne pou-

voit exister d'autre différence que celle du nombre d'hommes.

| Le premier corps eut | 50,000 fr. |
|----------------------|------------|
| Le deuxième          |            |
| Le troisième         | 40,000     |
| Le quatrième         | 7,000      |
| Total                | 115,000 fr |

Cette répartition ainsi arrêtée, on nomma de nouveaux comités qui devoient se transporter dans les chefs-lieux pour distribuer ou plutôt pour promettre à chaque corps les épées, les sabres, les fusils, les lettres de remerciment, et pour assigner les pensions que les 115,000 fr. devoient produire. Ces pensions étoient de 300, 200, 100 et 50 fr. par an. Les divers comités ayant terminé leur travail, le portèrent aux bureaux de la guerre; voici ce qui en est résulté:

Les armes d'honneur ont été fabriquées, remises au ministère de la guerre, et définitivement déposées à Vincennes. A-t-on craint d'augmenter les armes des royalistes par quelques centaines d'épées, de sabres et de fusils de parade, ou plutôt a-t-on voulu priver la Vendée d'une marque de la satisfaction du roi? Il faut convenir que la Vendée méritoit bien une épée : il est triste pour la France que des étrangers se soient chargés d'acquitter sa dette. Étoit-ce le roi de Prusse qui, au nom de l'armée prussienne, devoit remettre une épée au jeune héritier de La Rochejaquelein?

Les lettres de remerciment ont éprouvé le même sort que les armes d'honneur; elles n'ont point été expédiées. Peut-être les ministres n'ont-ils su quel langage ils devoient parler. Dans ce cas ils auroient pu prendre pour modèle la lettre que le roi écrivit jadis à Charette; ils y auroient appris ce qu'ils ignorent, la convenance et la dignité; ils auroient trouvé dans cette admirable lettre pureté de style, noblesse de sentiment, élévation d'âme, enfin une sorte d'éloquence royale, qui semble emprunter sa majesté des adversités de Henri IV et de la grandeur de Louis XIV.

Quant aux pensions, M. le ministre de la guerre, ne sachant sur quels fonds les imputer, porta la somme de 250,000 fr. dans son budget de 1818, et elle lui fut allouée. Les Vendéens avoient cru, et on leur avoit annoncé qu'ils auroient sur la somme votée des pensions royales; cependant on ne leur délivra ni lettres, ni brevets, et on leur fit entendre, lors du premier paiement, que ce paiement étoit un secours, et non une pension. Le ministre a reproduit la même somme de 250,000 fr. dans son budget de 1819, à titre de secours aux Vendéens. Ainsi, les pensions, devenues des secours, pourront cesser d'être des secours, aussitôt qu'il plaira à un ministre de la guerre de ne plus insérer la somme dans son budget, ou aux Chambres de ne plus l'accorder.

Voilà comment les bontés du roi pour sa fidèle Vendée ont été sans cesse contrariées par l'esprit ministériel. Après la seconde restauration, quelques chefs royalistes, se trouvant à Paris, et voyant qu'on payoit aux officiers de Waterloo l'indemnité d'entrée en campagne, leur traitement, pertes, etc., crurent les circonstances favorables pour réclamer modestement l'égalité des droits. On refusa d'écouter leur demande, sous prétexte qu'ils avoient fait la guerre sans mission. Ceux qui avoient reçu mission de Buonaparte pour fermer au roi l'entrée de son royaume furent payés, et ceux qui se battirent sans mission pour rouvrir à leur souverain légitime les portes de la France, ne reçurent pas même de remerciment.

Arrêtons-nous à quelques exemples. Nous avons souvent cité le nom de M. Dupérat, de cet officier si brave et si loyal, qui fit aux envoyés de la Convention, lors de la pacification de Charette, la belle réponse que nous avons rapportée. M. Dupérat vit encore. Volontaire et aide de camp de M. de Lescure dès 1793, il fit les premières guerres de la Vendée. Après la défaite des royalistes au Mans et leur déroute à Savenay, il se jeta dans les bois, et travailla à l'organisation de l'armée bretonne. Revenu dans la Vendée, il commanda en 1795 l'infanterie de Charette, se trouva à tous les combats, et reçut plusieurs blessures. Charette ayant succombé, M. Dupérat fut proscrit. Arrêté à Nantes en 1804, il fut d'abord mis au Temple, ensuite enfermé à Vincennes, d'où il ne sortit que pour être envoyé. chargé de chaînes, au château de Saumur. Il seroit mort dans les fers si la restauration n'étoit venue délivrer la France. Dix ans de guerre, autant de blessures, onze ans de cachot, la perte entière de sa fortune ne lui avoient encore valu aucune récompense, lorsque le 20 mars arriva. Il courut aux armes, et succéda au comte Auguste de La Rochejaquelein dans le commandement du quatrième corps de l'armée royale.

La campagne de 1815 étant terminée, M. Dupérat fut appelé à jouir du traitement et ensuite de la demi-solde de lieutenant général; mais il plut à la commission de ne le reconnoître que comme maréchal de camp. Depuis il a été privé de tout traitement et rayé des contrôles des officiers généraux. Lorsqu'on a fait des réclamations, les bureaux de la guerre ont répondu que le brevet du général Dupérat étoit honorifique. M. Dupérat vit sans secours dans les bois où il combattit si long-temps pour la cause royale, comme s'il étoit encore obligé de se cacher du Directoire ou de la Convention.

La noble veuve de Lescure, qui est aussi la veuve de La Rochejaquelein, cette veuve de deux officiers généraux morts si glorieusement pour la défense du trône, n'a pas de pension.

Et la sœur de Robespierre touchoit en 1814, sous la première restauration, une pension qu'elle touche peut-être encore : il y a des temps où les crimes d'un frère sont plus profitables que les vertus d'un mari.

M<sup>m</sup> de Beauregard, sœur de Henri et de Louis La Rochejaquelein, veuve de M. de Beauregard, officier supérieur tué auprès de Louis de La Rochejaquelein, dans la Vendée, pendant les Cent-Jours, a été gratifiée d'une pension de quatre cents francs.

Et Buonaparte avoit offert à la veuve de M. de Bonchamp, le fameux général vendéen, une pension de douze mille francs, et il avoit donné une compagnie de cavalerie au jeune Charette de la Colinière, neveu du général Charette.

Nous avons parlé plus haut de ces autres veuves vendéennes qui touchent cinquante sous par mois. Dans les temps d'abondance, cela fait à peu près une demi-livre de pain par jour, pour des femmes dont on a massacré les maris, égorgé les bestiaux, brûlé les chaumières, et qui sont peut-être assez malheureuses aujourd'hui, dans leur détresse, pour avoir dérobé quelques-uns de leurs enfants aux colonnes infernales.

Et ceux qui ont conduit ces colonnes, et ceux qui ont été dénoncés à la Convention même pour leurs cruautés, jouissent de pensions considérables. Nous ne les nommerons pas : on peut les chercher sur la liste des pensionnaires de l'État.

Et une foule de paysans bretons ou vendéens mutilés meurent de faim auprès des hôpitaux militaires, qui ne leur sont pas même ouverts.

Et l'on a payé, placé, récompensé tous les hommes des Cent-Jours; et l'on a soldé l'arriéré des fournitures des armées de Buonaparte, c'est-à-dire que le trésor royal a payé jusqu'aux balles qui pouvoient frapper le cœur de Mr le duc d'Angoulème.

Enfin, le bruit s'étoit répandu, il y a quelques mois, que les frais du procès et de l'exécution de Georges Cadoudal n'avoient pas été entièrement acquittés; et il s'agissoit, aux termes des lois, d'en demander le montant à la famille du condamné.

Il y a des régicides qui touchent 24,000 fr. de pension : seroit-ce aussi pour faire payer à la légitimité les frais du procès de Louis XVI?

Tant de faits étranges s'expliquent pourtant : les ministres, ayant embrassé le système des intérêts moraux révolutionnaires, ont dû sentir pour les habitants des provinces de l'ouest une grande aversion. La politique philosophique, le jeu de bascule, la nation nouvelle, le gouvernement de fait, la supériorité de la trahison sur la loyauté, de l'intérêt sur le devoir, de prétendus talents sur le mérite réel, toutes ces grandes choses sont en effet peu comprises par des hommes qui s'en tiennent encore au vieux trône et à la vieille croix. De là il est advenu que, depuis la restauration, le système ministériel, qui s'efforçoit de ne rien voir dans les affaires de Lyon et de Grenoble, a voulu trouver quelque chose dans les dispositions de la Vendéc. Puisque la Vendée étoit en conspiration permanente contre la révolution, n'étoit-il pas évident qu'elle conspiroit contre la légitimité? Si les jacobins de Lyon avoient réussi, ils n'auroient chassé que la famille royale; mais si on laissoit faire les Vendéens, ils ôteroient des grands et petits ministères les hommes incapables et les ennemis des Bourbons: il y a donc péril imminent.

Quoi ! la Vendée aura eu l'insolence de se battre trente ans pour le trône et l'autel, de ne pas reconnoître les progrès de l'esprit humain, de ne pas admirer les échafauds et les livres dressés et écrits par tant de grands hommes! Vite, mettons en surveillance les vertus vendéennes : quiconque aime le roi et croit en Dieu est traître aux lumières du siècle.

On a donc cru devoir tenir les yeux ouverts sur la Vendée, placer un cordon de têtes pensantes autour de ce pays tout empesté de religion, de morale et de monarchie. Jadis les médecins révolutionnaires y avoient allumé de grands feux pour en chasser la contagion, et ils ne purent réussir. La Vendée, frustrée en partie des récompenses de la munificence royale, a eu la douleur de voir qu'on soupçonnoit sa loyauté. Des espions ont parcouru ses campagnes; on a cherché à l'aigrir, à la troubler : on sembloit désirer qu'elle devint coupable, qu'elle fournit une conspiration pour justifier les calomnies, pour servir de contre-poids à la conspiration de Lyon et de Grenoble. L'ingratitude ministérielle a cru lasser la longanimité royaliste; et pour attaquer l'honneur vendéen dans la partie la plus sensible, on lui a demandé ses armes.

C'est surtout après l'ordonnance du 5 septembre, lorsque le ministère, se jetant dans le parti de la révolution, suspendit les surveillances, rendit la liberté à des coupables pour les envoyer voter aux colléges électoraux, fit voyager des commissaires, se permit d'exclure ouvertement des royalistes; c'est, disons-nous, peu de temps après cette époque, que l'on commença à demander les armes aux habitants des provinces de l'ouest. Des lettres ministérielles

du 10 décembre 1816 enjoignirent aux préfets de suivre cette mesure; l'injonction a été souvent renouvelée, et notamment au commencement du mois de mai de cette année. Quelques - unes des autorités qui ont requis la remise des armes vendéennes occupèrent des places pendant les Cent-Jours: c'étoit alors qu'elles auroient dû faire leur demande; aujourd'hui il y a anachronisme.

M. le conseiller de préfecture Pastoureau, par délégation de M. le préfet des Deux-Sèvres, absent, prit le 25 mai dernier l'arrêté qu'on va lire:

#### DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES.

#### ACTES DE LA PRÉFECTURE.

Recherches des dépôts illicites d'armes et de munitions de guerre.

- « Le préfet du département des Deux-Sèvres, of-« ficier de la Légion-d'Honneur, informé qu'il a été « découvert dernièrement, dans le département de « la Vendée, deux dépôts de poudre, cartouches, « boulets et autres munitions de guerre provenant « du débarquement fait en 1815, et présumant qu'il « peut en exister de semblables dans le départe-« ment des Deux-Sèvres, sans que les dépositaires « se croient pour ce fait passibles d'aucune peine « ou condamnation;
- «Voulant prévenir les dangers auxquels s'expo-«seroient ses administrés, s'ils se trouvoient déten-

« teurs de pareils objets, et leur fournir les moyens « d'y obvier,

#### « Arrête:

- « Art. I". Tout particulier détenteur ou déposi-« taire de munitions de guerre, armes de calibre ou « d'artillerie, devra, dans la quinzaine de la publi-« cation du présent arrêté, en faire la déclaration « au maire de sa commune; celui-ci, après en avoir « constaté par procès-verbal la nature, le poids, la « quantité et la qualité, lui en remettra décharge, « et fera transporter le tout, sans aucun délai et « avec les précautions convenables, au chef-lieu de « la sous-préfecture.
- « Les frais de transport seront acquittés de suite « et sur la présentation des pièces régulières.
- « Art. II. A défaut de la déclaration prescrite par « l'article ci-dessus, toute personne chez qui se trou-« veroient déposées des munitions de guerre ou des « armes de calibre et d'artillerie, sera traduite de-« vant les tribunaux pour y être jugée et condamnée « conformément aux dispositions des lois et règle-« ments dont les extraits sont relatés ci-après.
- « Le présent sera imprimé, publié et affiché dans « toutes les communes du département. »

A la suite de cet arrêté se trouvent des extraits de la loi du 13 fructidor an V, et du décret du 23 pluviòse an XIII; le tout corroboré d'extraits d'ordonnances conformes à ladite loi et audit décret. Ces actes rappellent les peines encourues par les délinquants qui recèleroient poudres, armes de calibre, etc.

Mais quels sont les boulets, poudres, cartouches et autres munitions de guerre dont on a fait dans la Vendée la grande découverte? L'arrêté a pris soin de vous le dire: ce sont les boulets, poudres et cartouches qui furent débarqués pour le service du roi pendant les Cent-Jours dans la Vendée. Ces munitions de guerre, dont l'entrée a coûté la vie à La Rochejaquelein, Beauregard et Suzannet, rendent passibles de peines et de condamnation les Vendéens qui en seroient dépositaires!

Et par quelles lois les Vendéens seront-ils frappés? par la loi du 13 fructidor an V, et par le décret du 23 pluviose an XIII. Ainsi les autorités ministérielles de la légitimité font exécuter contre les Vendéens les lois du Directoire et de l'Empire.

Buonaparte avoit aussi réclamé ces mêmes munitions de guerre; mais il s'en rapporta à la loyauté des signataires de l'acte de pacification pour les lui remettre. Il ne menaça point les Vendéens du décret du 13 fructidor. Toutefois il traitoit avec des ennemis, et les poudres n'avoient point été fournies pour soutenir son autorité, mais pour la combattre.

L'article 2 de l'arrêté de M. le conseiller de préfecture ordonne la déclaration et la remise des armes de calibre ou d'artillerie. Nous ne savons pas si les Vendéens ont conservé des armes de calibre ou d'artillerie : nous ne le croyons pas; mais, dans tous les cas, ce sont donc les fusils et les canons qu'ils ont enlevés au prix de leur sang qu'on leur demande? Mais quand on leur aura ravi ces glorieux trophées de la fidélité, on n'aura désarmé ni les Bretons ni les Vendéens. Ne leur restera-t-il pas ces bâtons avec lesquels ils ont pris ces canons qui vous inquiètent? Voulez-vous aussi qu'on vous apporte ces bâtons suspects? Mais tous les bois n'ont pas été brûlés dans la Vendée, et ces arsenaux ne fourniront-ils pas au paysan de nouvelles armes pour enlever les canons aux ennemis du roi? Vous n'avez pas voulu distribuer aux royalistes de l'ouest les armes d'honneur que la magnanimité du roi leur destinoit; ne peuvent-ils du moins garder celles qu'ils ont conquises pour le roi au champ d'honneur?

Vous réclamez les fusils des Cathelineau, des Stofflet, des Bonchamp, des Lescure! Que ne demandezvous aussi l'épée des Charette et des La Rochejaquelein? Ah! la main qui porta cette épée ne put être désarmée par 400,000 soldats; elle ne s'ouvrit pour céder le fer que lorsque la mort vint glacer le cœur qui guidoit cette main fidèle! On avoit promis à cette épée la restauration de la monarchie; on lui avoit juré de livrer à sa garde le jeune Louis XVII et son auguste sœur. Le traité fut conclu à la vue des ruines de la Vendée, à la lueur des flammes qui dévoroient ce dernier asile de la monarchie. Quand on vous aura remis les armes vendéennes, qu'en ferez-vous? Elles ne sont point à votre usage: ce sont les armes de vieux Francs, trop pesantes pour votre bras.

Si les royalistes de l'ouest ont des armes, si on les leur demande de par le roi, ils les abandonneront, puisqu'ils ne les ont prises que pour le roi. Mais est-on bien sûr qu'on n'aura jamais besoin des Vendéens? Le système ministériel n'a-t-il pas produit un premier 20 mars, et ne peut-il pas en amener un second? Qui nous défendra alors? Seront-ce les hommes qui nous ont déjà trahis? Chose remarquable! on veut désarmer les paysans de la Bretagne et de la Vendée, et l'on a fait rendre les armes qu'on avoit prises aux paysans de l'Isère, dans un département qui s'étoit insurgé contre le souverain légitime.

La faction qui pousse les ministres, et dont ils seront la victime, a ses raisons pour presser le désarmement de la Vendée. A diverses époques on a tenté ce désarmement, et l'on n'a jamais pu y réussir. Le nom du roi présente une chance : en employant cet auguste nom, on peut espérer que les paysans royalistes s'empresseront d'apporter les fusils qu'ils pourroient encore avoir. Mais dans ce pays il y a aussi des jacobins, et ceux-là ont très certainement des armes, et ceux-là ne les rendront pas au nom du roi. Alors, s'il arrivoit jamais une catastrophe, non-seulement la population royaliste de l'ouest deviendroit inutile dans le premier moment à la cause de la légitimité, mais encore elle seroit livrée sans armes à la population révolutionnaire armée. Voilà pourtant à quoi nous exposent ces mesures déplorables.

La Vendée, que la Convention laissa libre, qu'elle exempta de réquisitions et de conscriptions; la Vendée, à qui elle permit de garder ses armes, et même la cocarde blanche; la Vendée, dont elle paya les MÉLANCES HISTOR.

dettes, et dont elle promit de relever les chaumières; les Vendéens, que Buonaparte appeloit un peuple de géants, et au milieu desquels il vouloit bâtir une ville de son nom; les Vendéens, que l'usurpateur traitoit avec estime; les Vendéens, dont il reconnoissoit la loyauté, dont il plaçoit les enfants et pensionnoit les veuves: cette Vendée, ces Vendéens n'ont donc pu mériter, par trente années de loyauté, de combats et de sacrifices, la bienveillance des ministres du roi?

Que si la loi des élections, en amenant une Chambre démocratique, produisoit, par une conséquence naturelle, des ministres semblables à cette Chambre: que si ces ministres, ennemis de toute monarchie, et surtout de toute monarchie légitime. conspiroient contre le gouvernement établi, que pourroient-ils faire de mieux que de persécuter la Vendée? Ils obtiendroient, par cette persécution, des résultats importants : ils feroient accuser le gouvernement monarchique d'ingratitude, d'absurdité et de folie; ils le rendroient méprisable aux yeux de tous, odieux à son propre parti; et quand la catastrophe arriveroit, ils auroient ou désarmé les seuls hommes qui pourroient s'opposer à cette catastrophe, ou refroidi dans le cœur de ces hommes le sentiment de la fidélité. En administration, l'incapacité orgueilleuse et passionnée produit les mêmes effets que la trahison.

Heureusement il n'est donné à personne de détruire la haute vertu vendéenne; elle a résisté au fer et au feu de l'effroyable Convention, et ce ne sont pas de tristes agents ministériels, d'obscurs traîtres des Cent-Jours, des espions, des commissaires de police, qui achèveront de démolir des débris impérissables: les petits serpents qui se cachent à Rome dans les fondements du Colisée peuvent-ils ébranler ces grandes ruines?

Quiconque a quelque goût de la vertu aime à s'entretenir des hommes qui sont devenus illustres par de saintes adversités et des devoirs accomplis. Leur mémoire, bénie de race en race, fait le contrepoids de l'abominable renommée d'une autre espèce d'hommes, lesquels vont aux âges futurs tout chargés de prospérités maudites et de crimes si énormes que ces crimes en prennent un faux air de gloire. Nous devions à la patrie et à l'honneur de venger la Vendée des outrages ministériels, de parler des Vendéens avec le respect et l'admiration qu'ils inspirent. Les noms immortels des Charette, des Cathelineau, des La Rochejaquelein, des Bonchamp, des Stofflet, des Lescure, des d'Elbée, des Suzannet et de tant d'autres n'avoient pas besoin de nos éloges; mais du moins nous les aurons marqués dans cet écrit, comme le sculpteur inconnu qui grava les noms des compagnons de Léonidas sur la colonne funèbre aux Thermopyles.

| · |  |
|---|--|
|   |  |

## NOTICES NÉCROLOGIQUES.

. • . •

### NOTICES NÉCROLOGIQUES.

#### SUR LA MORT DE M. DE LA HARPE.

FÉVRIER 1803.

A littérature vient de perdre presque à la fois M. de Saint-Lambert et M. de La Harpe. Le premier étoit âgé de plus de quatre-vingt-quatre ans; son lit de mort a été entouré de nombreux amis; il a devancé dans la tombe ceux qui firent le bonheur de sa vie; ses opinions, toujours les mêmes, l'ont mis à l'abri des outrages dont on a accablé les derniers ans de l'auteur de *Philoctète* et du *Cours de Littérature*; on ne pourra donc pas dire de M. de Saint Lambert:

Malheur à qui le ciel accorde de longs jours!

Tandis que l'auteur des Saisons mouroit au milieu de toutes les consolations de la philosophie, M. de la Harpe expiroit au milieu de toutes les consolations de la religion. L'un fut visité des hommes à son dernier soupir; l'autre fut visité de Dieu, selon la belle et tendre expression du christianisme pour peindre la mort du fidèle. M. de La Harpe quitta ce monde le vendredi 11 février 1803, entre sept et huit heures du matin. Il conserva toute sa tête jusqu'à son dernier moment. Il put sentir avec reconnoissance ce que le ciel faisoit pour lui; plus heureux que M. de Saint-Lambert. qui ignora les derniers soins que lui rendoit la terre.

M. de La Harpe a montré le plus grand courage et la piété la plus sincère pendant sa longue maladie. Il se fit lire plusieurs fois les prières des agonisants. M. de Fontanes se présenta un jour au milieu de cette triste cérémonie : « Mon ami, lui dit « le mourant en lui tendant une main desséchée, je « remercie le ciel de m'avoir laissé l'esprit assez « libre pour sentir combien cela est consolant et « beau ; » c'est à la fois le dernier regard du chrétien et de l'homme de lettres.

Les obsèques de M. de La Harpe furent célébrées le dimanche matin à Notre-Dame. Il s'étoit retiré depuis quelques années dans le cloître de cette cathédrale, comme s'il avoit voulu se réfugier, loin d'un monde peu charitable, à l'ombre de la maison du Dieu de miséricorde. Ceux qui ont vu les restes de cet auteur célèbre renfermés dans un chétif cercueil ont pu sentir le néant des grandeurs littéraires, comme de toutes les autres grandeurs; heureusement c'est dans la mort que le chrétien triomphe, et sa gloire commence quand toutes les autres gloires finissent.

On eût dit que la présence du cercueil de cet homme, qui avoit si bien senti les beautés de l'Ecriture, rendoit encore plus belles les prières que le christianisme a consacrées à la mort. Tous ces cris d'espérance: Requiem dabo tibi, dicit Dominus: je vous donnerai le repos. Dit le Seigneur: - Expectabo, Domine, donec veniat immutatio mea: vocabis me, et ego respondebo tibi: operi manuum tuarum porriges dexteram: — J'ATTENDS, SEIGNEUR, QUE MON CHANGEMENT ARRIVE: VOUS M'APPELLEREZ. ET JE VOUS RÉPONDRAI: VOUS TEN-DREZ VOTRE DROITE A L'OUVRAGE DE VOS MAINS; l'épître de saint Paul : O mort, où est ton aiguillon! l'évangile de saint Jean : Le temps viendra que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu; tous ces soupirs de la religion, toutes ces paroles prophétiques attendrissoient profondément les cœurs. Quand les prêtres ont chanté. à la communion, ut requiescant a laboribus suis, DÈS A PRÉSENT ILS SE REPOSENT DE LEURS TRAVAUX. les larmes sont venues aux yeux de tous les amis de M. de La Harpe.

Le convoi est parti à une heure pour le cimetière de la barrière de Vaugirard. Nous avons sincèrement regretté de ne pas voir marcher à la tête du cortége cette croix qui nous afflige et nous console, et par laquelle un Dieu compatissant a voulu se rapprocher de nos misères. Lorsqu'on est arrivé au cimetière, on a déposé le cercueil au bord de la fosse, sur le petit monceau de terre qui devoit bientôt le recouvrir. M. de Fontanes a prononcé alors un discours noble et simple sur l'ami qu'il venoit de perdre. Il y avoit dans l'organe de l'orateur attendri, dans les tourbillons de neige qui tomboient du ciel, et qui blanchissoient le drap mortuaire du cercueil, dans le vent qui soulevoit ce drap mortuaire, comme pour laisser passer les paroles de l'amitié jusqu'à l'oreille de la mort; il y avoit, disons-nous, dans ce concours de circonstances, quelque chose de touchant et de lugubre.

On va maintenant entendre parler M. de Fontanes lui-même 1, interprète bien plus digne que nous d'honorer la mémoire de M. de La Harpe. Nous ferons observer seulement que l'orateur s'est . trompé lorsqu'il a dit que la mort éteint toutes les haines. Les restes de M. de La Harpe n'étoient pas encore recouverts de terre; nous pleurions encore autour de son cercueil, près de sa fosse ouverte; et dans le moment même où M. de Fontanes nous assuroit que toutes les injustices alloient s'ensevelir dans cette tombe, que tout le monde partageoit nos regrets, un journal insultoit aux cendres d'un homme illustre: on l'accusoit d'avoir déshonoré le commencement de sa carrière par ses neuf dernières années. Nous appliquerons aux auteurs de cet article les paroles de l'Écriture que M. de La Harpe a citées à la fin de son dernier morceau sur l'Encyclopédie, et qui sont aussi les dernières paroles que ce grand critique ait fait entendre au public: Malheur à vous qui appelez mal ce qui est bien, et bien ce qui est mal!

<sup>1</sup> Voyez ci-après, le Descours de M. de Fontanes.

#### **DISCOURS**

#### PRONONCÉ PAR M. DE FONTANES DEVANT L'INSTITUT

AUX FUNÉRAILLES DE M. DE LA HARPE.

Les lettres et la France regrettent aujourd'hui un poëte. un orateur, un critique illustre..... La Harpe avoit à peine vingt-cing ans, et son premier essai dramatique l'annonca comme le plus digne élève des grands maîtres de la scène françoise. L'héritage de leur gloire n'a point dégénéré dans ses mains, car il nous a transmis fidèlement leurs préceptes et leurs exemples. Il loua les grands hommes des plus beaux siècles de l'éloquence et de la poésie, et leur esprit comme leur langage se retrouva toujours dans celui d'un disciple qu'ils avoient formé : c'est en leur nom qu'il attaqua, jusqu'au dernier moment, les fausses doctrines littéraires; et, dans ce genre de combat, sa vie entière ne fut qu'un long dévouement au triomphe des vrais principes. Mais si ce dévouement courageux fit sa gloire, il n'a pas fait son bonheur. Je ne puis dissimuler que la franchise de son caractère et la rigueur impartiale de ses censures éloignèrent trop souvent de son nom et de ses travaux la bienveillance et même l'équité; il n'arrachoit que l'estime où tant d'autres auroient obtenu l'enthousiasme. Souvent les clameurs de ses ennemis parlèrent plus haut que le bruit de ses succès et de sa renommée : mais à l'aspect de ce tombeau, tous les ennemis sont désarmés. Ici les haines finissent, et la vérité seule demeure.

Les talents de La Harpe ne seront plus enfin contestés; tous les amis des lettres, quelles que soient leurs opinions, partagent maintenant notre deuil et nos regrets. Les circonstances où la mort le frappe rendent sa perte encore plus douloureuse; il expire dans un âge où la pensée n'a

rien perdu de sa vigueur, et lorsque son talent s'étoit agrandi dans un autre ordre d'idées qu'il devoit aux spectacles extraordinaires dont le monde est témoin depuis douze ans. Il laisse malheureusement imparfaits quelques ouvrages dont il attendoit sa plus solide gloire, et qui seroient devenus ses premiers titres dans la postérité. Ses mains mourantes se sont détachées avec peine du dernier monument qu'il élevoit; ceux qui en connoissent quelques parties avouent que le talent poétique de l'auteur, grace aux inspirations religieuses, n'eut jamais autant d'éclat, de force et d'originalité. On sait qu'il avoit embrassé avec toute l'énergie de son caractère ces opinions utiles et consolantes sur lesquelles repose tout le système social: elles ont enrichi non-seulement ses pensées et son style de beautés nouvelles, mais elles ont encore adouci les souffrances de ses derniers jours. Le Dieu qu'adoroient Fénelon et Racine a consolé sur le lit de mort leur éloquent panégyriste et l'héritier de leurs leçons. Les amis qui l'ont vu dans ce moment où l'homme ne déguise plus rien, savent quelle étoit la vérité de ses sentiments; ils ont pu juger aussi combien son cœur, malgré la calomnie, renfermoit de droiture et de bonté. Déjà même des sentiments plus doux étoient entrés dans ce cœur trop méconnu et si souvent abreuvé d'amertume; les injustices se réparoient; nous étions prêts à le revoir dans ce sanctuaire des lettres et du goût, dont il étoit le plus ferme soutien; lui-même se félicitoit naguère encore de cette réunion si désirée: mais la mort a trompé nos vœux et les siens; puissent au moins se conserver à jamais les traditions des grands modèles qu'il sut interpréter avec une raison si éloquente! Puissent-elles, mes chers collègues, en formant de bons écrivains qui le remplacent, donner un nouvel éclat à cette Académie françoise qu'illustrèrent tant de noms fameux depuis cent cinquante ans, et que vient de rétablir un grand homme si supérieur à celui qui l'a fondée.

#### SUR LA MORT DE M. DE SAINT-MARCELLIN.

#### FÉVRIER 1819.

Monsieur de Saint-Marcellin, à peine âgé de vingt-huit ans, blessé à mort le 1er de ce mois, a expiré le 3, entre neuf et dix heures du soir. Il avoit fait l'apprentissage des armes dans la campagne de 1812, en Russie. Il donna les premières preuves de sa valeur dans le combat qui eut pour résultat la prise du village de Borodino et de la grande redoute qui couvroit le centre de l'armée russe. Le rapport du prince Eugène au major-général sur cette journée se termine par cette phrase : « Mon aide de camp de Sève et le jeune Fontanes « de Saint-Marcellin méritent d'être cités dans ce « rapport. »

M. de Saint-Marcellin s'étoit précipité dans les retranchements de l'ennemi, et avoit eu le crâne fendu de trois coups de sabre.

Après le combat, il se présenta dans cet état à un hôpital encombré de quatre mille blessés, où il n'y avoit que trois chirurgiens dénués de linge, de médicaments et de charpie; il ne put même obtenir d'y être reçu. Il s'en retournoit, baigné dans son sang, lorsqu'il rencontra Buonaparte: « Je vais « mourir, lui dit-il; accordez-moi la croix d'hon- « neur, non pour me récompenser, mais pour con-

« soler ma famille. » Buonaparte lui donna sa propre croix.

M. de Saint-Marcellin, jeté sur des fourgons, arriva à moitié mort à Moscou; il y séjourna quelque temps, et fut assez heureux pour trouver le moyen de revenir en France, où nous l'avons vu, pendant plus de dix-huit mois, porter encore une large blessure à la tête.

La France ayant rappelé son roi légitime, M. de Saint-Marcellin fut fidèle aux nouveaux serments qu'il avoit faits. Il étoit aide de camp du général Dupont à l'époque du 20 mars. Il se trouvoit à Orléans avec son général, lorsque des soldats séduits quittèrent la cocarde blanche; M. de Saint-Marcellin osa la garder: circonstance que peut avoir connue M. le maréchal Gouvion de Saint-Cyr, qui fit reprendre la cocarde blanche aux troupes égarées. Rentré à Paris, M. de Saint-Marcellin eut une altercation politique avec un officier, se battit, blessa son adversaire, et partit du champ clos pour aller rejoindre ceux à qui il avoit engagé sa foi.

Nommé capitaine à Gand, il sollicita l'honneur d'accompagner le général Donnadieu, chargé pour le roi d'une mission importante. Débarqué à Bordeaux, il fut arrêté et remis aux mains de deux gendarmes qui devoient le conduire à Paris pour y être fusillé. En passant par Angoulème, il échappa à ses gardes, excita un mouvement royaliste dans la ville et rentra dans Paris avec le roi.

M. de Saint-Marcellin fut alors envoyé comme chef de bataillon dans un régiment de ligne à Orléans. Blessé de nouveau, il fut obligé de revenir à Paris. Depuis ce moment, il consacra ses loisirs aux lettres : il avoit de qui tenir. Il donna quelques ouvrages à nos différents théâtres lyriques. Compris comme chef d'escadron dans la nouvelle organisation de l'état-major de l'armée, il avoit refusé dernièrement un service actif qui l'eût éloigné de Paris. La Providence vouloit le rappeler à elle. Pour des raisons faciles à deviner, l'administration avoit subitement, dit-on, changé en rigueur sa bienveillance politique. On assure que M. de Saint-Marcellin alloit perdre sa place de chef d'escadron quand la mort est venue épargner aux ennemis des royalistes une destitution de plus, et rayer elle-même ce brave militaire du tableau d'où elle efface également et les chefs et les soldats.

M. de Saint-Marcellin n'a point démenti, à ses derniers moments, ce courage françois qui porte à traiter la vie comme la chose la plus indifférente en soi, et l'affaire la moins importante de la journée. Il ne dit ni à ses parents ni à ses amis qu'il devoit se battre, et il s'occupa tout le matin d'un bal qui devoit avoir lieu le soir chez M. le marquis de Fontanes. A trois heures, il se déroba aux apprêts du plaisir pour aller à la mort. Arrivé sur le champ de bataille, le sort ayant donné le premier feu à son adversaire, il se met tranquillement au blanc, reçoit le coup mortel et tombe en disant: «Je devois « pourtant danser ce soir. » Rapporté sans connoissance chez M. de Fontanes, on sait qu'il y rentra à la lueur des flambeaux déjà allumés pour la fête.

Lorsqu'il revint à lui, on lui demanda le nom de son adversaire: « Cela ne se dit pas, répondit-il en « souriant; seulement c'est un homme qui tire bien. » M. de Saint-Marcellin ne se fit jamais d'illusion sur son état; il sentit qu'il étoit perdu, mais il n'en convenoit pas, et il ne cessoit de dire à ses parents et à ses amis en pleurs: « Soyez tranquilles, ce n'est « rien. » Il n'a fait entendre aucune plainte; il n'a témoigné ni regrets de la vie, ni haine, ni même humeur contre celui qui la lui arrachoit; il est mort avec, le sang-froid d'un vieux soldat et la facilité d'un jeune homme. Ajoutons qu'il est mort en chrétien.

Les lettres et l'armée perdent dans M. de Saint-Marcellin une de leurs plus brillantes espérances. On remarque dans les premiers essais échappés à sa plume une gaîté de bon goût appuyée sur un fonds de raison et sur des sentiments nobles. Lorsqu'il parle d'honneur on voit qu'il le sent, et quand il rit, on s'aperçoit qu'il méprise. Sa destinée paroissoit devoir être heureuse dans un ordre de choses différent de celui qui existe aujourd'hui; mais aussitôt qu'il est entré dans la ligne des devoirs légitimes, il a été atteint par cette fatalité qui semble s'attacher aux pas de tout ce qui est devenu ou resté fidèle. Est-ce une raison pour renoncer à une cause sainte et juste? Bien loin de là, c'est une raison pour s'y attacher : les hommes généreux sont tentés par les périls, et l'honneur est une divinité à laquelle on s'attache par les sacrifices mêmes qu'on lui fait.

Ţ

Devons-nous plaindre ou féliciter M. de Saint-Marcellin? Il n'étoit pas fait pour vivre dans ces temps d'ingratitude et d'injustice. Le sang lui bouilloit dans les veines; son cœur se révoltoit quand il voyoit récompenser la trahison et punir la fidélité. Son indignation avoit l'éclat de son courage, et il ne faisoit pas plus de difficulté de montrer ses sentiments que de tirer son épée : avec une pareille disposition d'âme, nous ne l'eussions pas gardé long-temps. D'ailleurs nous marchons si vite, le système adopté nous prépare de tels événements, que Saint-Marcellin n'a peut-être perdu que des orages : il s'est hâté d'arriver au lieu de son repos, et du moins il n'entend plus le bruit de nos divisions.

Mille raisons nous commandoient de payer ce tribut d'éloges à la mémoire de Saint-Marcellin; mais il y en a surtout une qu'une vieille amitié sentira. Cette amitié a été éprouvée par la bonne et la mauvaise fortune; elle nous retrouvera toujours, et particulièrement quand il s'agira de la consoler: Ille dies utramque duxit ruinam.

### SUR LA MORT DE M. DE FONTANES.

#### MARS 1821.

A M. LE RÉDACTEUR DU JOURNAL DES DÉBATS.

### Monsieur,

Il est de mon devoir de répondre à l'appel que vous avez fait à l'amitié dans votre journal du 19 de ce mois. J'y répondrai mal, car ce n'est pas quand on a le cœur brisé qu'on peut écrire. L'école à jamais célèbre fondée par Boileau, Racine et Fénelon, finit en M. de Fontanes; notre gloire littéraire expire avec la monarchie de Louis XIV.

Mon illustre ami laisse entre les mains de sa veuve inconsolable et de sa jeune et malheureuse fille les manuscrits les plus précieux; et telle étoit son indifférence pour sa renommée, qu'il se refusoit à les publier. Ces manuscrits consistent en un Recueil d'odes et de poëmes admirables, en des Mélanges littéraires écrits dans cette prose où le bon goût ne nuit point à l'imagination, l'élégance au naturel, la correction à l'éloquence, et la chasteté du style à la hardiesse de la pensée.

Devois-je être appelé si tôt à parler des derniers ouvrages de l'écrivain supérieur qui annonça mes premiers essais! Personne (si ce n'est un de ses vieux amis, qui est aussi le mien, M. Joubert) n'a mieux connu que moi cette bonhomie, cette simplicité, cette absence de toute envie, qui distinguent les vrais talents, et qui faisoient le fond du caractère de M. de Fontanes. Singulière fatalité! notre amitié commença dans la terre étrangère, et c'est dans la terre étrangère que j'apprends la mort du compagnon de mon exil!

Comme homme public, M. de Fontanes a rendu à son pays des services inappréciables : il maintint la dignité de la parole, sous l'empire du maître qui commandoit un silence servile; il éleva dans les doctrines de nos pères des enfants qu'on vouloit séparer du passé pour bouleverser l'avenir. Vous aussi, monsieur, vous avez admiré, aimé ce beau génie, cet excellent homme, qui peut-être est déjà oublié dans la ville où tout s'oublie.

Mais le temps de la mémoire reviendra; la postérité reconnoissante voudra savoir quel fut ce dernier héritier du grand siècle, dont elle lira les pages immortelles. Je suis incapable aujourd'hui d'entrer dans de longs détails sur la personne et les travaux de mon ami; la perte que je fais est irréparable, et je la sentirai le reste de ma vie. Au moment même où votre journal est arrivé, j'écrivois à M. de Fontanes: je ne lui écrirai plus! Pardonnez, monsieur, si je borne ma lettre à ce peu de mots que je vois à peine en les traçant.

J'ai l'honneur, etc.

CHATEAUBRIAND.

Berlin, 31 mars.

## SUR M. LE GÉNÉRAL NANSOUTY.

### FÉVRIER 1815.

Nansouty (Étienne-Antoine-Marie Champion, comte de ), né à Bordeaux le 30 mai 1768, descendoit d'une famille noble originaire de Bourgogne. qui se distingua dans la double carrière des armes et de la magistrature. On trouve, au seizième siècle. un seigneur de Nansouty, qui contribua puissamment à faire rentrer la Bourgogne sous l'autorité légitime. Pour récompenser ses services, Henri IV l'admit dans son conseil; il accorda la même faveur à son fils, et ordonna que le château de Nansouty, à moitié détruit par les troubles de la Ligue, fût réparé aux frais du trésor. L'histoire remarquera que, dans notre siècle, si fécond en vertus guerrières, les anciennes races militaires ne dégénérèrent point de leur valeur : chevaleresques à la Vendée, héroïques à l'armée de Condé, aussi brillantes et plus heureuses dans les légions de la république et de l'empire, elles ont fourni des généraux habiles, des maréchaux célèbres; Buonaparte même est sorti de leurs rangs. Envoyé à l'âge de dix ans à l'école royale et militaire de Brienne, Étienne de Nansouty passa le 21 octobre 1779 à l'école militaire de Paris. Il obtint une sous-lieutenance d'infanterie le 30 mai 1785, et MONSIEUR, aujourd'hui le roi, le



créa chevalier novice du Mont-Carmel. La croix de cet ordre ne s'accordoit qu'à l'élève de l'école militaire qui, pendant deux ans, avoit été le premier dans toutes les classes, et qui s'étoit autant distingué par sa conduite que par ses études. Étienne de Nansouty étoit destiné à recevoir ses premiers et ses derniers honneurs de la main de son roi. Conduit au régiment de Bourgogne par son père, qui avoit laissé des souvenirs honorables dans son régiment. il obtint, en 1788, par la protection du maréchal de Beauvau, un brevet de capitaine de remplacement au régiment de Franche-Comté, cavalerie; il parut à peine à ce corps, et entra le 24 mai de la même année dans le sixième régiment de hussards, commandé par le duc de Lauzun, depuis duc de Biron, personnage trop petit pour la révolution, mais qui vivra pourtant, parce qu'il réunit quelque chose des aventures et des malheurs dont son premier et son dernier nom rappellent le souvenir. Étienne de Nansouty se trouva mêlé à Nancy dans l'affaire du régiment de Châteauvieux, et courut des dangers en restant fidèle aux ordres du roi. La révolution commençoit par accréditer ses doctrines; elle mit d'abord quelque discernement dans ses choix. Étienne de Nansouty, malgré sa jeunesse, fut désigné par les officiers et les soldats pour commander une compagnie de son régiment : chaque régiment, devenu une espèce de république militaire, avoit acquis ce droit d'élection. La guerre ayant éclaté, le capitaine Nansouty y fut successivement nommé lieutenant-colonel du 9° régiment de

cavalerie (4 avril 1792), chef de brigade, ou colonel du même régiment (19 brumaire an II, 1793), général de brigade, ou maréchal de camp (17 fructidor an VII), général de division, ou lieutenant général (3 germinal an XI, 1803), et enfin colonel des dragons (11 janvier 1813); tous grades qu'il acquit avec son épée. Il apprit en Allemagne avec le général Moreau, et en Portugal avec le général Leclerc, ce qui fait les succès et les revers à la guerre; il commandoit la grosse cavalerie sous les ordres du général Mortier, à la conquête du Hanovre. Nommé premier chambellan de madame Joséphine Buonaparte, alors impératrice, il donna bientôt sa démission d'une place peu compatible avec l'indépendance d'un soldat : il ne voulut ramper ni sous les crimes ni sous les honneurs de la révolution. Retourné aux camps, il attacha son nom à la plupart de ces grandes journées où nos soldats prodiguèrent leur sang pour faire oublier celui qu'on avoit versé sur les échafauds. Il se battit à Wertinghen et à Ulm, acheva la victoire à Austerlitz. commença celle de Wagram, se trouva au feu à l'affaire de Friedland, et fut blessé à la Moskowa; la cavalerie de l'armée et de la garde l'avoit pour chef à la bataille de Leipzig; et ce fut lui qui, dans le défilé de Hanau, rouvrit à nos étendards le chemin de la France. Dans la campagne de 1814, où Buonaparte manifesta pour la dernière fois son génie (car l'homme extraordinaire finit en lui au 20 mars, et Waterloo, placé hors des limites assignées à sa puissance, ne compte plus que dans sa destinée)

nos soldats étoient rentrés dans la cause de la monarchie, accompagnés plutôt que repoussés par l'Europe, qui les suivoit comme à la trace de leurs victoires. Après douze siècles, notre gloire militaire, débordée sur toutes les nations, se retira vers sa source; on se disputoit la capitale des Gaules dans les lieux mêmes d'où les premiers Francs avoient marché à sa conquête. L'éclat de nos armes faisoit sortir de l'obscurité les hameaux de l'Ile-de-France, comme il avoit donné un nom aux villages inconnus des Arabes et des Moscovites : les derniers boulets de cette guerre de vingt-cinq années, qui nous avoit soumis Berlin, Vienne, Moscou, Lisbonne, Madrid. Naples et Rome, vinrent tomber sur les boulevarts de Paris. Le général Nansouty assiste à tous les combats livrés aux bords de la Marne et de la Seine. comme il s'étoit trouvé aux batailles données sur les rives du Borysthène et du Tage; il protége la retraite à Brienne, ouvre l'attaque à Montmirail, à Berry-au-Bac, à Craonne, et voit enfin la couronne impériale tomber à Fontainebleau, dans ce même palais où Buonaparte avoit retenu prisonnier le pontife qui l'avoit marqué du sceau des rois. Ainsi s'écroula, après trente années, ce prodigieux édifice de gloire, de folies et de crimes, qu'on appelle la révolution. Les conquêtes utiles de Louis XIV existent entières; et de l'Europe envahie, il ne restoit à la république et à l'empire que le camp des Cosaques autour du Louvre. Pendant la campagne de France, le général Nansouty ressentit les atteintes de la maladie à laquelle il devoit bientôt

succomber. Il manquoit souvent des secours que son état exigeoit; mais il voulut rester à cheval tant qu'il y eut un champ de bataille; il avoit vécu sous la tente au milieu des triomphes et loin de nos malheurs; lorsque le bruit des armes cessa, il fit parvenir à l'autorité cette adhésion, remarquable par sa simplicité: « J'ai l'honneur de prévenir le gouver-« nement provisoire de ma soumission à la Maison « de Bourbon. » Cette adhésion entraîna celle d'une grande partie de l'armée : en déterminant ses compagnons d'armes à rejoindre le drapeau blanc, le général Nansouty obtint pour sa patrie sa dernière et sa plus belle victoire. Les souverains de l'Europe, réunis à Paris en 1814, lui donnèrent des témoignages d'estime d'autant plus flatteurs, que, si la faveur étoit venue quelquefois le trouver, il ne l'avoit jamais recherchée; mais un suffrage que le cœur d'un François ambitionnera toujours lui étoit réservé: MONSIEUR l'accueillit avec bonté: Louis XVIII l'honora de sa confiance; le général parcourut la Bourgogne en qualité de commissaire du roi, et fut nommé, au retour de cette mission, capitainelieutenant de la première compagnie de mousquetaires. Le général Nansouty, un des meilleurs officiers de cavalerie que les guerres de la révolution aient produits, étoit brave, humain, désintéressé, et conservoit au milieu de la rudesse des camps, la politesse de nos anciennes mœurs. Il sauva constamment la vie aux émigrés que le sort des armes jetoit entre ses mains; il épargna au Tyrol les horreurs du pillage, et fit distribuer aux hôpitaux une

somme considérable, que les autorités du pays avoient voulu lui faire accepter par reconnoissance. Logé à Moscou, avec des soldats affamés, dans le palais du prince Kourakin, on trouva, après son départ, les scellés intacts et tels qu'ils avoient été apposés sur les armoires par les ordres du prince. S'il avoit souvent gémi des maux que la guerre avoit fait souffrir sous ses yeux aux peuples étrangers, il fut plus sensible encore à ces mêmes maux quand il les vit retomber sur sa patrie. « On ne se a figure pas, disoit-il, ce que c'est que d'entendre « de malheureux paysans se plaindre en françois.» A une affaire près de Fontainebleau, Buonaparte lui commande d'enlever un retranchement d'où l'ennemi faisoit un feu épouvantable: des files entières de cavaliers tombent dans cette entreprise désespérée et inutile. Tout à coup le général Nansouty arrête les escadrons et s'avance seul hors des rangs: Buonaparte lui envoie demander la raison de cet ordre, et pourquoi il cesse de marcher sur la redoute : « Dites-lui que j'y vais seul, répondit « le général : il n'y a là qu'à mourir. » Le général Nansouty ne vit point les nouveaux malheurs de la France: une maladie dangereuse l'emporta le 12 février 1815. Il expira dans ces sentiments religieux qui font de la mort la plus simple une grande action, et qui, donnant de la noblesse aux moindres faits d'une vie chrétienne, les élèvent à la dignité de l'histoire. Le comte de Nansouty avoit épousé, en 1802, Adélaïde de Vergennes, et, après avoir pu disposer d'une partie des dépouilles de l'Europe, 314 NOTICES NÉCROLOGIQUES. il laissa un fils sans fortune, qu'il a recommandé, en mourant, aux bontés d'un roi qui a connu l'adversité.

FIN DES NOTICES NÉCROLOGIQUES.

### DE

# LA RESTAURATION

ET DE

# LA MONARCHIE ÉLECTIVE.

MARS 1831.



Sold of the state of the sold of the sold in

·



.

11. 1 × 12. 1 × 12. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.



<del>\_\_\_</del>.....

ı i

DE

# LA RESTAURATION

ET DE

# LA MONARCHIE ÉLECTIVE,

Ot

## RÉPONSE

A L'INTERPELLATION DE QUELQUES JOURNAUX

SUR MON REFUS DE SERVIR

### LE NOUVEAU GOUVERNEMENT.

verses reprises dans les feuilles publiques. On a demandé pourquoi je refusois de servir une révolution qui consacre des principes que j'ai défendus et propagés.

Je n'avois pas oublié cette question, mais je m'étois déterminé à n'y pas répondre; je voulois sortir en paix du monde politique, comme je sors en paix du monde littéraire dans la Préface du grand ouvrage qui termine mes Œuvres complètes, et qui paroîtra dans quelques jours. « A quoi bon,

<sup>&#</sup>x27; Études ou Discours historiques, formant les tomes IV, V, VI et VII de cette édition.

a me disois-je, armer de nouveau les passions contre a moi? Ma vie n'a-t-elle pas été assez agitée? Ne a pourrois-je trouver quelques heures de repos au a bord de ma fosse? » Une proposition faite à la Chambre des députés est venue changer ma résolution. Je serai compris des gens de cœur. A peine délivré d'un long et rude travail, il m'en coûte de troubler le dernier moment qui me reste à passer dans ma patrie; mais c'est une affaire d'honneur; je ne puis l'éviter.

Depuis les journées de juillet, je n'ai point fatigué le pouvoir de mes doléances. J'ai parlé de la monarchie élective aux pairs de France, avant qu'elle fût formée; j'en parle maintenant aux François, après huit mois d'existence de cette monarchie. Une grave occasion, la chute des trois souverains, m'avoit obligé de m'expliquer; une occasion tout aussi grave, la proscription de ces rois, ne me permet pas de rester muet. Dans cet opuscule (réfutation indirecte de la proposition faite aux Chambres législatives, et développement de mes idées sur ce qui est), les partis se trouveront plus on moins froissés: je n'en caresse aucun; je dis à tous des vérités dures. Je n'ai rien à ménager : dépouillé du présent, n'ayant qu'un avenir incertain au-delà de ma tombe, il m'importe que ma mémoire ne soit pas grevée de mon silence. Je ne dois pas me taire sur une restauration à laquelle j'ai pris tant de part, qu'on outrage tous les jours, et que l'on proscrit enfin sous mes yeux. Sans coterie, sans appui, je suis seul chargé et seul responsable de

moi. Homme solitaire, mêlé par hasard aux choses de la vie, ne marchant avec personne, isolé dans la restauration, isolé après la restauration, je demeure, comme toujours, indépendant de tout, adoptant, des diverses opinions, ce qui me semble bon, rejetant ce qui me paroît mauvais, peu soucieux de plaire ou de déplaire à ceux qui les professent. Au moyen-âge, dans les temps de calamités, on prenoit un religieux, on l'enfermoit dans une petite tour où il jeûnoit au pain et à l'eau pour le salut du peuple. Je ne ressemble pas mal à ce moine du douzième siècle: à travers la lucarne de ma geôle expiatoire, je vais prêcher mon dernier sermon aux passants, qui ne l'écouteront pas.

Les raisons qui m'ont empêché de prêter foi et hommage au gouvernement actuel sont de deux sortes: les unes générales, les autres particulières ou personnelles; parlons d'abord des premières.

Si la restauration avoit eu lieu en 1796 ou en 1797, nous n'aurions pas eu la Charte, ou du moins elle eût été étouffée au milieu des passions émues. Buonaparte écrasa la liberté présente, mais il prépara la liberté future en domptant la révolution et en achevant de détruire ce qui restoit de l'ancienne monarchie. Il laboura tout ce champ de mort et de débris: sa puissante charrue, traînée par la Gloire, creusa les sillons où devoit être semée la liberté constitutionnelle.

Survenue après l'empire, la restauration auroit pu se maintenir à l'aide de la Charte, malgré la défiance dont elle étoit l'objet, malgré les succès étrangers dont elle n'étoit que l'accident, mais dont elle paroissoit être le but.

La légitimité étoit le pouvoir incarné; en la saturant de libertés, on l'auroit fait vivre en même temps qu'elle nous eût appris à régler ces libertés. Loin de comprendre cette nécessité, elle voulut ajouter du pouvoir à du pouvoir; elle a péri par l'excès de son principe.

Je la regrette parce qu'elle étoit plus propre à achever notre éducation que toute autre forme gouvernementale. Encore vingt années de l'indépendance de la presse sans secousses, et les vieilles générations auroient disparu, et les mœurs de la France se seroient tellement modifiées, et la raison publique auroit fait de si grands progrès, que nous eussions pu supporter toute révolution sans péril.

Le chemin que l'on a suivi est plus court : est-il meilleur? est-il plus sûr?

Il existe deux sortes de révolutionnaires; les uns désirent la révolution avec la liberté: c'est le très petit nombre; les autres veulent la révolution avec le pouvoir: c'est l'immense majorité. Nous nous faisons illusion; nous croyons de bonne foi que la liberté est notre idole: erreur. L'égalité et la gloire sont les deux passions vitales de la patrie. Notre génie, c'est le génie militaire; la France est un soldat. On a voulu les libertés tant qu'elles ont été en opposition à un pouvoir qu'on n'aimoit pas, et qui sembloit prendre à tâche de contrarier les

idées nationales : ce pouvoir abattu, ces libertés obtenues, qui se soucie d'elles, si ce n'est moi et une centaine de béats de mon espèce? A la plus petite émeute qui n'est pas dans le sens de son opinion, à la plus légère égratignure dans un journal, le plus fier partisan de la liberté de la presse invoque tout haut ou tout bas la censure. Croyezvous que ces docteurs qui jadis nous démontroient l'excellence des lois d'exception, puis qui devinrent épris de la liberté de la presse quand ils furent tombés, qui se vantent aujourd'hui d'avoir toujours combattu en faveur des libertés, croyez-vous qu'ils ne soient pas enclins à revenir à leur première tendresse pour une sage liberté, ce qui, dans leur bouche, vouloit dire la liberté à livrée ministérielle, chaîne et plaque au cou, transformée en huissier de la Chambre? Ne les entend-on pas déjà répéter l'ancien adage de l'impuissance: Qu'il est impossible de gouverner comme cela!

Je l'ai prédit dans mon dernier discours à la tribune de la pairie: la monarchie du 29 juillet est dans une condition absolue de gloire ou de lois d'exception: elle vit par la presse, et la presse la tue; sans gloire elle sera dévorée par la liberté; si elle attaque cette liberté, elle périra. Il feroit beau nous voir, après avoir chassé trois rois avec des barricades pour la liberté de la presse, élever de nouvelles barricades contre cette liberté! Et pourtant que faire? L'action redoublée des tribunaux et des lois suffira-t-elle pour contenir les écrivains? Un gouvernement nouveau est un enfant qui ne

peut marcher qu'avec des lisières. Remettrons-nous la nation au maillot? Ce terrible nourrisson qui a sucé le sang dans les bras de la victoire à tant de bivouacs, ne brisera-t-il pas ses langes? Il n'y avoit qu'une vieille souche profondément enracinée dans le passé, qui pût être battue impunément des vents de la liberté de la presse. Il y eut liberté en France pendant les trois premières années de la révolution, parce qu'il y eut légitimité : depuis la mort de Louis XVI, que devint cette liberté jusqu'à la restauration? Elle tua tout sous la république, et fut tuée sous l'empire. Nous verrons ce qu'elle deviendra sous la monarchie élective.

Les embarras de cette monarchie se décèlent à tous moments : elle est en désaccord avec les monarchies continentales absolues qui l'environnent. Sa mission est d'avancer, et ceux qui la conduisent n'osent avancer : elle ne peut être ni stationnaire ni rétrograde; et dans la crainte de se précipiter, ses guides sont stationnaires et rétrogrades. Ses sympathies sont pour les peuples; si on lui fait renier ces peuples, il ne lui restera aucun allié. Elle marche entre trois menaces : le spectre révolutionnaire, un enfant qui joue au bout d'une longue file de tombeaux, un jeune homme à qui sa mère a donné le passé et son père l'avenir.

Aujourd'hui, c'est une chose convenue, que la restauration étoit un temps d'oppression, l'empire, une époque d'indépendance : deux flagrantes contre-vérités. Il seroit bien étonné de sa couronne civique, s'il revenoit à la vie, le libéral de la con-

scription, qui mitrailloit le peuple au 13 vendémiaire sur les marches de Saint-Roch, et faisoit sauter à Saint-Cloud la représentation nationale par les fenêtres. La liberté de la presse, la liberté de la tribune, et la royauté dans la rue, lui paroitroient d'étranges éléments de son empire. On va jusqu'à immoler notre réputation nationale à celle de Napoléon; il semble que nous n'étions rien sans lui. En nous vantant de notre indépendance, ne tombons pas en extase devant le despotisme; sachons mettre l'honneur de la patrie au-dessus de la gloire d'un homme, quelque grande qu'elle soit.

Quant à la restauration, les quinze années de son existence avec leurs inconvénients, leurs fautes, leur stupidité, leurs tentatives de despotisme par les lois et par les actes, le mal-vouloir de l'esprit qui les dominoit; ces quinze années sont, à tout prendre, les plus libres dont aient jamais joui les François depuis le commencement de leurs annales.

Nous avons sous les yeux depuis six mois un miracle: tout pouvoir est brisé; obéit qui veut; la France se gouverne et vit d'elle-même par le seul progrès de sa raison. Sous quel régime a-t-elle fait ce progrès? Est-ce sous les lois de la Convention et du Directoire, ou sous l'absolutisme de l'empire? C'est sous le régime légal de la Charte; c'est pen dant le règne de la liberté de la tribune et de la liberté de la presse. Ce que j'ose dire aujourd'hui blessera les passions du moment: tout le monde le redira quand l'effervescence réactionnaire sera calmée.

Ces quinze années de la restauration n'ont pas même été sans éclat; elles ont laissé pour monuments de beaux édifices, des statues, des canaux, de nouveaux quartiers dans Paris, des halles, des quais, des aquéducs, des embellissements sans nombre, une marine militaire recréée, la Grèce délivrée, une vaillante colonie dans le repaire des anciens pirates que l'Europe entière pendant trois siècles n'avoit pu détruire, un crédit public immense, une propriété industrielle dont l'état florissant ne se peut mieux attester que par les banqueroutes générales, l'effroyable ruine de nos manufactures et de nos places de commerce, depuis l'établissement de la monarchie élective.

J'entends parler de l'abaissement où languissoit la France, en Europe, pendant la restauration. Ceux qui s'expriment ainsi affrontoient apparemment les balles de la garde royale à la tête de la jeunesse, dans les trois mémorables journées: marchant sans doute aujourd'hui dans le sens de la révolution opérée, ils ont nargué les Cosaques et les Pandoures, secouru les peuples qui répondoient à notre cri de liberté, et poussé jusqu'aux rives du Rhin nos générations belliqueuses. Ces fières insultes à la restauration m'ont fait croire un matin que Buonaparte avoit secoué sa poussière, abîmé dans la mer l'île qui lui servoit de tombe, et étoit revenu en trois pas par les Pyramides, Austerlitz et Marengo. J'ai regardé: qu'ai-je aperçu? De nobles champions sensibles au dernier point à notre déshonneur national, mais au fond les meilleures gens

du monde. Ils ont obtenu la paix de l'Europe, en laissant assommer les peuples assez sots pour avoir pris au sérieux les déclarations de non-intervention. Cette pauvre légitimité s'avisoit quelquefois d'avoir du sang dans les veines. Elle osa aller de la Bidassoa à Cadix, malgré l'Angleterre; elle arma, combattit et vainquit en faveur de la Grèce; elle s'empara d'Alger, sous le canon de Malte; elle déclara qu'elle ne rendroit cette conquête que quand et comment il lui plairoit. Le gouvernement actuel brave une autre autorité: il refuse la Belgique malgré la nation; il laisse égorger les Polonois malgré la nation: il laisse ou va laisser l'Autriche occuper Parme, Plaisance, Modène, peut-être Bologne et le reste, malgré la nation. Qu'il continue à se conduire de la sorte, et les cabinets de l'Europe le préféreront à la monarchie passée; il gagnera sa légitimité auprès des gouvernements légitimes, comme un chevalier gagnoit jadis ses éperons, non la lance au poing, mais le chapeau bas.

Si des personnes froissées par la restauration en parlent avec colère, je les comprends; si d'autres personnes ennemies du sang des Capets, veuleut le bannir, et pensent qu'on ne peut achever une révolution qu'en changeant la race royaie, je se m'explique pas leur haine, mais je fais la part à leur système; si les vrais triomphateurs de juillet s'expriment avec amertume sur ce qui leur sembliait comprimer leur énergie, je m'associe à leur sembliait reuse ardeur et à leurs vives espérances. Mais quand des hommes qui marchoient à la queue de la res-

tauration, qui sollicitoient ses rubans et ses faveurs. qui brûloient d'être ses ministres, qui conservent même aujourd'hui ses pensions et ses places; quand ces hommes viennent raconter à la face du monde le mépris qu'ils sentent pour la restauration, c'est trop fort; qu'ils le gardent pour eux; qu'ils sachent que les vrais amis de la restauration n'en ont jamais accepté que l'honneur et la liberté. J'ai entre les mains les lettres intimes, à moi adressées. de mon illustre ami M. Canning: elles prouveront à la postérité que la France, sous la restauration, n'étoit ni si humiliée, ni si endurante, ni si bravée qu'on l'affecte de croire. L'empereur Alexandre me fourniroit d'autres témoins irrécusables de ce fait. Je possède les marques de confiance dont il m'honoroit; il me faisoit écrire qu'il signeroit les yeux fermés tous les traités que je lui présenterois au nom de la France; et la diplomatie n'ignore pas que je n'ai cessé de réclamer pour ma patrie un partage plus équitable de l'Europe que le partage des traités de Vienne. Dans un plan général que j'avois fait adopter, et où se trouvoient comprises les colonies espagnoles émancipées, nous aurions obtenu des limites qui n'auroient pas laissé Paris, deux fois occupé, à six marches de la cavalerie ennemie. Mais dans ce pays, de misérables jalousies ont-elles jamais accordé à un homme en place le temps d'achever quelque chose? Si l'enfant à qui j'ai donné mon vote au mois d'août eût passé au scrutin royal; si je fusse entré dans ses conseils; si les troubles du nord eussent éclaté, j'aurois appelé la jeune

France autour de Henri V; je lui aurois demandé d'effacer, avec le jeune monarque, la honte de Louis XV. Que les ministres de la monarchie élective osent convoquer un pareil ban. Quand le gouvernement actuel aura fait la guerre sous le drapeau tricolore, comme la restauration sous le drapeau blanc, en présence de la liberté de la presse; quand il aura agrandi notre territoire. illustré nos armes, amélioré nos lois, rétabli l'ordre, relevé le crédit et le commerce, alors il pourra insulter à la restauration; jusque-là qu'il soit modeste : ce n'est pas la tête qu'il faut porter haut, c'est le cœur. Vous parlez de l'abaissement de la France, et vous êtes à genoux! Cela vous va mal. Les vaincus, qui ne le sont pas de votre main, peuvent encore, malgré leurs blessures, relever votre gant et vous renvoyer vos dédains.

Et pour dire un mot de ce système de non-intervention, dont on fait tant de bruit, je pense qu'un homme d'État ne doit jamais énoncer des principes rigoureux à la tribune, car l'événement du lendemain peut le forcer à déroger à ces principes. Aussi avons-nous vu l'étrange embarras des ministres, lorsque, s'écriant toujours qu'ils n'intervenoient pas, ils intervenoient sans cesse dans les transactions de la Belgique. Le département des relations extérieures avoit, de son propre aveu, déclaré que la France ne consentiroit pas à l'entrée des Autrichiens dans les pays insurgés de l'Italie, et les Autrichiens sont entrés dans ces pays, et la France a laissé faire, et de généreux citoyens qui n'avoient agi qu'en se confiant à notre déclaration, gémissent peut-être actuellement dans les cachots. On eût évité ces misérables contradictions en se renfermant dans les règles de la politique. Un gouvernement ne proclame pas de si haut des doctrines qu'il n'est pas sûr de pouvoir maintenir, ou qu'il ne se sent pas décidé à maintenir. Sans doute il professe des sentiments d'équité, de liberté et d'honneur; mais il ne se lie pas par de vaines paroles; il demeure libre d'intervenir ou de ne pas intervenir, selon les circonstances et dans les intérêts essentiels de l'État.

Le mot de cette énigme est facile à deviner : des hommes qui n'avoient pas bien compris la révolution de juillet, qui en avoient peur, qui lui pretoient leur propre foiblesse, ont cru que la monarchie nouvelle ne pouvoit exister de droit. si elle n'étoit vite sanctionnée de tous les cabinets de l'Europe. Au lieu de contraindre à cette reconnoissance par une attitude de force et de grandeur, on l'a sollicitée par des offices de chancellerie; on a mis en avant le principe de non-intervention pour se cacher derrière. La reconnoissance obtenue (bien moins par l'effet du principe de la non-intervention que par la frayeur que nous inspirions malgré l'humble posture du conseil), on s'est trouvé embarbouillé dans ce principe dont on n'avoit pas senti la portée: on l'avoit voulu pour vivoter en paix, non pour vivre en gloire.

Certainement nous ne sommes pas obligés de nous constituer les champions de tous les peuples qui s'agiteront sur la terre; mais il faut que nos discours et nos déclarations publiques ne leur soient pas un piége; il faut que ces déclarations ne servent pas à les jeter dans des entreprises au-dessus de leurs forces, car alors leur sang retomberoit sur nous. La France pouvoit rester tranquille; mais si elle s'est offerte pour témoin de la liberté, dans tout duel entre cette liberté et le pouvoir, elle doit être là pour arranger l'affaire avec ses bons offices ou son épée.

Résulte-t-il de ceci, que je conseillerois la guerre si j'avois le droit de donner un conseil? Il y a cinq ou six mois que j'aurois dit sans hésiter: « Profitez « de la nouvelle position de la France, de son éner-« gie, de la bienveillance des nations, de la frayeur « des cabinets, pour lui faire obtenir par des trai-« tés ou par les armes les limites qui manquent à sa « sûreté et à son indépendance. » C'étoit une condition de vie pour un gouvernement qui auroit compris le mouvement de juillet. Maintenant l'heure n'est-elle point passée? L'Europe a été témoin de nos tergiversations; les rois sont revenus de leur stupeur, les peuples de leurs espérances: ceux-ci même, trompés, sont devenus indifférents ou ennemis. Notre révolution n'a plus les caractères purs et distinctifs de son origine; elle n'est plus qu'une révolution vulgaire; des esprits communs l'ont engagée dans des routes communes. Ce qui se seroit opéré par l'élan naturel des masses. ne pourroit peut-être s'accomplir actuellement que par des moyens devant lesquels tout homme de

bien reculeroit. Hélas! telle a été l'administration de la France depuis quelques mois, que je vois des citoyens éclairés, d'un jugement sain, d'une àme élevée, incliner à croire qu'il y auroit danger pour l'ordre intérieur dans une rupture avec l'étranger. Sommes-nous donc véritablement forcés à nous contenter des assurances des cabinets qui nous promettent de nous faire grâce de la guerre? Sommes-nous obligés d'avouer contradictoirement aujourd'hui que nous laisserons agir l'Europe comme bon lui semblera chez nos voisins, que nous ne défendrons que notre territoire, après nous être déclarés si chevalereusement, par la non-intervention, les paladins de la liberté des peuples? L'honneur de la France se réduit-il à la seule résistance que nous opposerions à une invasion? Faut-il compter pour rien notre renommée et notre parole? En vérité, si les fautes des précédentes administrations ont mis l'administration actuelle dans l'impérieuse nécessité d'adopter par raison un système qui fut suivi par foiblesse, il la faut plaindre. Nous armons pour faire désarmer, nous nous ruinons pour empêcher ce qu'on prévoiroit être notre ruine : ce n'étoit pas à donner des preuves de cette courageuse résignation que la France s'étoit crue appelée après les journées de juillet.

A entendre les déclamations de cette heure, il semble que les exilés d'Édimbourg soient les plus petits compagnons du monde, et qu'ils ne fassent faute nulle part. Il ne manque aujourd'hui au présent que le passé; c'est peu de chose! comme si

les siècles ne se servoient point de base les uns aux autres, et que le dernier arrivé se pût tenir en l'air! Comment se fait-il que, par le déplacement d'un seul homme à Saint-Cloud, il ait fallu prêter 30 millions au commerce, vendre pour 200 millions de bois de l'État, augmenter les perceptions de 55 centimes sur le principal de la contribution foncière et de 30 centimes sur la contribution des patentes? Jamais sacre royal a-t-il coûté aussi cher que notre inauguration républicaine? Notre vanité aura beau se choquer des souvenirs, gratter les fleurs de lis, proscrire les noms et les personnes, cette famille héritière de mille années, a laissé par sa retraite un vide immense; on le sent partout. Ces individus, si chétifs à nos yeux, ont ébranlé l'Europe dans leur chute. Pour peu que les événements produisent leurs effets naturels, et qu'ils amènent leurs rigoureuses conséquences, Charles X en abdiquant aura fait abdiquer avec lui tous ces rois gothiques, grands vassaux du passé sous la suzeraineté des Capets.

Les hommes de théorie prétendent qu'on a gagné à la chute de la légitimité le principe de l'élection.

L'élection est un droit naturel, primitif, incontestable; mais l'élection est de l'enfance de la société, lorsqu'un peuple opprimé et sans garanties légales n'a d'autre moyen de délivrance que le choix libre d'un autre chef. Sous l'empire d'une civilisation avancée, quand il y a des lois écrites, quand le prince ne peut transgresser ces lois sans les armer contre lui, sans s'exposer à voir passer sa couronne à son héritier, l'élection perd son premier avantage; il ne lui reste que les dangers de sa mobilité et de son caprice. Dans un état politique incomplet, l'élection est la constitution tout entière; dans un état politique perfectionné, la constitution est l'élection dépouillée de ce qu'elle a de passionné, d'ambitieux, d'anarchique et d'insurrectionnel. Que si, par l'élection, on arrive au changement de race, ce qui peut être quelquefois utile, on arrive aussi à la multiplication des dynasties royales, aux guerres civiles comme en Pologne, à la succession électorale des tyrans militaires comme dans l'empire romain.

Par l'élection, le principe de l'ordre n'étant pas perpétuel dans une famille perpétuellement gouvernante, ce principe est transitoire dans la personne royale transitoire; il manque de solidité, et, selon le caractère de l'individu appelé au trône, il se détend jusqu'à l'anarchie, ou se tend jusqu'au despotisme. Si, frappé de ces périls, vous ajoutez l'hérédité à l'élection, vous créez une forme politique amphibie à tête de roi, à queue de peuple, qui a le double inconvénient de l'élection et de la légitimité, sans avoir les avantages de l'une et de l'autre.

Nous marchons à une révolution générale: si la transformation qui s'opère suit sa pente et ne rencontre aucun obstacle, si la raison populaire continue son développement progressif; si l'éducation morale des classes intermédiaires ne souffre point d'interruption, les nations se nivelleront dans une

égale liberté; si cette transformation est arrêtée, les nations se nivelleront dans un égal despotisme. Ce despotisme durera peu à cause de l'âge avancé des lumières, mais il sera rude, et une longue dissolution sociale le suivra. Il ne peut résulter des journées de juillet, à une époque plus ou moins reculée, que des républiques permanentes ou des gouvernements militaires passagers, que remplaceroit le chaos. Les rois pourroient encore sauver l'ordre et la monarchie en faisant les concessions nécessaires: les feront-ils? Point ne le pense.

Préoccupé que je suis de ces idées, on voit pourquoi j'ai dû demeurer fidèle, comme individu, à ce qui me sembloit la meilleure sauvegarde des libertés publiques, la voie la moins périlleuse par laquelle on pourroit arriver au complément de ces libertés.

Ce n'est pas que j'aie la prétention d'être un larmoyant prédicant de politique sentimentale, un rabâcheur de panache blanc et de lieux communs à la Henri IV. En parcourant des yeux l'espace qui sépare la tour du Temple du château d'Édimbourg, je trouverois sans doute autant de calamités entassées qu'il y a de siècles accumulés sur une noble race. Une femme de douleur a surtout été chargée du fardeau le plus lourd, comme la plus forte: il n'y a cœur qui ne se brise à son souvenir; ses souffrances sont montées si haut, qu'elles sont devenues une des grandeurs de la révolution. Mais enfin on n'est pas obligé d'être roi: la Providence envoie les afflictions particulières à qui elle veut,

toujours brèves parce que la vie est courte; et ces afflictions ne sont point comptées dans les destinées générales des peuples.

Je ne m'apitoie point sur une catastrophe provoquée; il y a eu parjure, et meurtre à l'appui du parjure : je l'ai proclamé le premier en refusant de prêter serment au vainqueur. La Charte étoit octroyée? Cela significit-il que toutes les conditions étoient d'un côté, aucune de l'autre? Pour cette Charte octrorée, la France avoit donné plus d'un milliard annuel; elle avoit accordé le milliard des émigrés, les milliards des étrangers; voilà comme le contrat étoit devenu synallagmatique. N'en vouloit-on plus de ce contrat? Dans ce cas il falloit rendre une vingtaine de milliards, supposer qu'il n'y avoit rien de fait, reprendre ses premières positions hors du pays; alors on auroit négocié de nouveau, et l'on eût vu si la nation consentoit à la légitimité sans la Charte.

Mais parce qu'on rencontroit une opposition constitutionnelle dans une chambre qui depuis a prouvé assez qu'elle n'étoit ni factieuse ni républicaine; sous le prétexte de conspirations qui n'existoient pas ou qui n'ont existé que jusqu'à l'année 1823, priver toute une nation de ses droits! mettre la France en interdit! c'étoit une odieuse bêtise qui a reçu et mérité son châtiment. Si cette entreprise de l'imbécillité et de la folie eût réussi pendant quelques jours, le sang eût coulé. La foiblesse victorieuse est implacable; toutes les paroles des courtisans et des espions jubiloient de ven-

geance. Moi qui parle, j'aurois été le premier sacrifié, car rien ne m'auroit empêché d'écrire. Je me serois cru le droit de repousser la violence par la violence, de tuer quiconque seroit venu m'arrêter, une ordonnance et une loi à la main. Eh bien! toutes ces concessions faites, notre recours à une vengeance sans prévision et sans limites n'en est pas moins un des plus funestes accidents qui aient pu arriver aux libertés comme à la paix du monde.

Oue voulons-nous? que cherchons-nous? un niveau plus parfait encore que celui qui nous égalise? Mais l'inégalité renaît de la nature même des hommes et des choses. Combien de révolutionnaires, choqués de n'arriver à rien dans le cours de la révolution, tournèrent sur eux les mains désespérées qu'ils avoient portées sur la société! Le bonnet rouge ne parut plus à leur orgueil qu'une autre espèce de couronne, et le sansculotisme qu'une sorte de noblesse dont les Marat et les Robespierre étoient les grands seigneurs. Furieux de retrouver l'inégalité des rangs jusque dans le monde des douleurs et des larmes, condamnés à n'être encore que des vilains dans la féodalité des niveleurs et des bourreaux, ils s'empoisonnèrent ou se coupèrent la gorge avec rage, pour échapper aux supériorités du crime.

Nous remettrons-nous entre les mains de ces vétérans révolutionnaires, de ces invalides coupe-tête de 1793, qui ne trouvent rien de si beau que les batailles de la guillotine, que les victoires remportées par le bourreau sur les jeunes filles de Verdun

et sur le vieillard Malesherbes? qui croient qu'on se laisseroit trancher le col aujourd'hui aussi bénignement qu'autrefois? qu'il seroit possible de rétablir le meurtre légal et le superbe règne de la terreur, le tout pour jeter ensuite la France échevelée et saignante sous le sabre d'un Buonaparte au petit pied, avec accompagnement de bâillons, menottes, autres menus fers, et parodie impériale?

D'un autre côté, que voudroit ce vieux parti royaliste, plein d'honneur et de probité, mais dont l'entendement est comme un cachot voûté et muré, sans porte, sans fenêtre, sans soupirail, sans aucune issue à travers laquelle se pût glisser le moindre rayon de lumière? Ce vieux et respectable parti retomberoit demain dans les fautes qu'il a faites hier: toujours dupe des hypocrites, des intrigants, des escrocs et des espions, il passe sa vie dans de petites manigances, qu'il prend pour de grandes conspirations.

Entre les hommes qui livreroient toutes nos libertés pour une place de garçon de peine au service de la légitimité, et ceux qui les vendroient pour du sang à une usurpation de leur choix, et ceux qui n'étant ni de l'un ni de l'autre bord restent immobiles au milieu, on est bien embarrassé.

Les systèmes politiques ne m'ont jamais effrayé; je les ai tous rêvés: il n'y a point d'idées de cette nature dont je n'aie cent et cent fois parcouru le cercle. J'en suis arrivé à ce point, que je ne crois ni aux peuples ni aux rois; je crois à l'intelligence et aux faits qui composent toute la société. Per-

sonne n'est plus persuadé que moi de la perfectibilité de la nature humaine; mais je ne veux pas, quand on me parle de l'avenir, qu'on me vienne donner pour du neuf les guenilles qui pendent depuis deux mille ans dans les écoles des philosophes grecs et dans les prêches des hérésiarques chrétiens. Je dois avertir la jeunesse que lorsqu'on l'entretient de la communauté des biens, des femmes, des enfants, du pêle-mêle des corps et des âmes, du panthéisme, du culte de la pure raison, etc., je la dois avertir que quand on lui parle de toutes ces choses comme des découvertes de notre temps, on se moque d'elle : ces nouveautés sont les plus vieilles comme les plus déplorables chimères. Que cette admirable portion de la France n'abuse pas de sa force! Qu'elle se garde d'ébranler les colonnes du temple! On peut abattre sur soi l'avenir; et plus d'une fois les François se sont ensevelis sous les ruines qu'ils ont faites.

Sans préjugés d'aucune sorte, c'est donc pour mon pays que je déplore une subversion trop rapide. J'aurois désiré qu'on se fût arrêté à l'innocence et au malheur. La barrière étoit belle; l'étendard de la liberté y auroit flotté avec moins de chances de tempêtes, et tous les intérêts s'y seroient ralliés. La jeunesse auroit été appelée naturellement à prendre possession d'une ère qui lui appartenoit. On franchissoit deux degrés; on se délivroit de vingt-cinq ou trente ans de caducité; on avoit un enfant qu'on eût élevé dans les idées du temps, façonné aux opinions et aux besoins de la patrie.

On auroit fait tous les changements que l'on auroit voulu à la Charte et aux lois. Ajoutez de la gloire, ce qui étoit facile, à cette entrée de règne, au milieu de la plus abondante liberté, et vous auriez fait de ce règne une des grandes époques de nos fastes.

Lorsque je dis-que la jeunesse auroit été appelée à son naturel héritage, je n'avance rien qui ne soit hors de doute. La restauration ne méconnoissoit aucun talent, témoin les hommes qui sont aujourd'hui au pouvoir. M. le maréchal Soult, M. le baron Louis, ont été ministres de Louis XVIII. M. de Villèle, au moment de sa chute, vouloit faire donner le portefeuille des finances à M. Lafitte. Quand M. de Villèle fut tombé, on me proposa de rentrer au ministère; j'y consentis, mais à condition que MM. Casimir Périer, Sébastiani et Royer-Collard entreroient avec moi : cela ne se put arranger pour le moment. Il paroît que Charles X s'est souvenu à Saint-Cloud de ma proposition, puisqu'il avoit nommé M. Casimir Périer, ministre des finances de Henri V. On offrit à M. de Rigny, en 1829, le portefeuille de la marine. MM. d'Argout et de Montalivet ont reçu la pairie de la légitimité : le second a même hérité, non-seulement de la pairie de son père, mais encore collatéralement de la pairie de son frère; faveur bien méritée sans doute, mais tout-à-fait particulière. En vérité, je crois que la restauration n'a jamais cordialement repoussé que moi.

Mais pouvoit-on s'arrêter à Henri V? Oui, avec

moins de poltronnerie d'un côté et plus de sangfroid de l'autre. On prétend que le monarque mineur n'auroit pu tenir auprès de la royauté abdiquée, que les intrigues de la vieille cour auroient tout miné; que deux pouvoirs, l'un de droit, l'autre de fait, se combattant dans l'État, l'auroient détruit; et qu'enfin la prétention du pouvoir primitif constituant, du droit divin, seroit toujours restée.

Je ne suis pas de cette opinion : je crois qu'en appelant autour de Henri de Béarn les hommes forts qui n'ont pas même trouvé place dans la monarchie élective, tous les chefs énergiques du passé libéral et militaire, tous les talents, toute la jeunesse, on auroit facilement dompté les veneurs, les douairières, les inquisiteurs et les publicistes de Saint-Germain et de Fontainebleau. D'ailleurs, l'expérience a prouvé qu'un roi déchu a bien peu de puissance. Charles X et son fils, dans le cas où ils fussent demeurés en France, loin d'être entourés et recherchés, auroient été bientôt plongés dans une profonde solitude.

Supposez-vous le contraire? Alors il étoit toujours temps de faire ce qu'on a fait le 6 août; on auroit eu l'avantage de convaincre la France par l'expérience qu'on ne pouvoit pas s'abriter sous la branche aînée des Bourbons, que force étoit d'élire un nouveau monarque. Enfin admettons qu'il fût utile de déposer, sans l'essayer et sans l'entendre, cet orphelin privé tour à tour sur le sol françois de son père, de sa couronne et de sa tombe; admettons que ce règne présumé n'eût pas été heureux, étes-vous mieux aujourd'hui, étes-vous plus assurés de l'avenir?

Dans tous les cas, un congrès national réuni pour examiner ce qu'il y avoit à faire, auroit été préférable, selon moi, à un gouvernement improvisé de ville en ville, pour 33 millions d'hommes, avec le passage d'une diligence surmontée d'un drapeau. Ceux même qui ont commencé le mouvement le vouloient-ils aussi complet? Chaque peuple a son défaut : celui du peuple françois est d'aller trop vite, de renverser tout, de se trouver de l'autre côté du bien, au lieu de se fixer dans ce bien, lorsqu'il le rencontre. Au moral comme au physique, nous nous portons sans cesse au-delà du but; nous foulons aux pieds les idées, comme nous passons sur le ventre des ennemis : nos conquêtes auroient dû s'arrêter au Rhin, et nous avons couru à Moscou, et nous voulions courir aux Indes.

Le gouvernement actuel me protége comme un étranger paisible, je dois à ses lois reconnoissance et soumission, tant que j'habite sur le sol où il me permet de respirer. Je lui souhaite des prospérités, parce qu'avant tout je désire celles de la France; ses ministres sont honorables; quelques-uns sont habiles. Le chef de l'État mérite des respects; il ne fait point le mal; il n'a pas versé une goutte de sang; il s'élève au-dessus des attaques; il comprend la foi jurée à un autre autel que le sien : cela est digne et royal; mais cela ne change pas la nature des faits. Je ne puis servir le gouvernement qui existe, parce que je crains qu'il ne puisse arriver

à l'ordre que par l'oppression de la liberté, et qu'il me semble exposé, s'il veut maintenir la liberté, à tomber dans l'anarchie.

Au surplus, je serai heureux de me tromper. On remarque quelque chose d'usé dans ce pays parmi les hommes, qui peut mener au repos. L'incertitude de l'avenir est si grande; on connoît si peu le point de l'horizon d'où partira la lumière; on a depuis quarante ans une telle habitude de changer de gouvernement, une telle facilité à s'accommoder de rien et de tout, une telle épouvante du retour des crimes et des malheurs de la révolution, qu'on ira peut-être mieux que je ne le pense, et aussi bien que je le désire. Peut-être arrivera-t-il une Chambre qui constituera au-dessous de la royauté, trop peu puissante, une république d'occasion sachant faire marcher la liberté avec l'ordre; peut-être surgira-t-il des génies capables de maîtriser le temps; peut-être quelque accident imprévu, quelque secret de Dieu viendra-t-il tout arranger. Les faits ne seront pas peut-être logiques; ils iront peut-être à l'encontre de toutes les prévisions, de tous les calculs; il y a peut-être dans la nation assez de modération et de lumières pour surmonter les obstacles au bien, pour amortir ou repousser les assauts de la presse périodique : Dieu le veuille! Que la France soit libre, glorieuse, florissante, n'importe par qui et comment, je bénirai le ciel.

Les raisons générales qui m'ont empêché de reconnoître la monarchie élective se déduisent des choses ci-dessus relatées. Quant aux motifs personnels de ma conduite, ils sont encore plus faciles à comprendre. Je n'ai pas voulu me mettre en contradiction avec moi-même, armer mon long passé contre mon court avenir, rougir à chaque mot qui sortira de ma bouche, ne pouvoir me relire sans baisser la tête de honte. Les journées de juillet m'enlevoient tout, hors l'estime publique : je l'ai voulu garder.

Que la proposition qui bannit à jamais la famille déchue du territoire françois soit un corollaire de la déchéance de cette famille, cette nécessité en fait naître une autre pour moi dans le sens opposé, celle de me séparer plus que jamais de ce qui existe, de prendre acte nouveau et public de cette séparation; je chercherois, d'ailleurs, en vain ma place dans les diverses catégories des personnes qui se sont rattachées à l'ordre de choses actuel.

Il y a des hommes qui, par le sentiment de leur talent et de leur vertu, ont dû servir leur patrie quand il ne leur a plus été possible de maintenir la forme de gouvernement qu'ils préféroient : je les admire; mais de si hautes raisons n'appartiennent ni à ma foiblesse ni à mon insuffisance.

Il y a des hommes qui ont prononcé la déchéance de Charles X et de ses descendants par devoir, et dans la ferme conviction que c'est ce qu'il y avoit de mieux pour le salut de la France. Ils ont eu raison, puisqu'ils étoient persuadés: je ne l'étois pas; je n'ai pu imiter leur exemple.

ll y a des hommes qui ne pouvoient ni inter-

rompre leur carrière, ni compromettre des intérêts de famille, ni priver leur pays de leurs lumières, parce qu'il avoit plu au gouvernement de faire des folies : ils ont agi très bien, en s'attachant au pouvoir nouveau. Si, toutes les fois qu'un monarque tombe, il falloit que tous les individus, grands et petits, tombassent avec lui, il n'y auroit pas de société possible. La couronne doit tenir sa parole; quand elle y manque, les sujets ou les citoyens sont dégagés de la leur. Mais les antécédents de ma vie ne me permettoient pas de suivre cette règle générale, et je me trouvois placé dans l'exception.

Il y a des hommes qui détestent la dynastie des Bourbons, et qui ont juré son exil: je crois qu'il est temps d'en finir avec les proscriptions et les exils. J'ai rendu, comme ministre et comme ambassadeur, tous les services que j'ai pu à la famille Buonaparte; elle me peut désavouer si je ne dis pas ici la vérité: il n'a pas tenu à moi qu'elle n'ait été rappelée en France, et que même la statue de Napoléon n'ait été replacée au haut de sa colonne. C'est ainsi que je comprenois largement la monarchie légitime: il me sembloit que la Liberté devoit regarder la Gloire en face.

Il y a des hommes qui, croyant à la souveraineté du peuple, ont voulu faire triompher ce principe suranné de la vieille école politique: moi, je ne crois pas au droit divin, mais je ne crois pas davantage à la souveraineté du peuple. Je puis très volontiers me passer d'un roi, mais je ne me reconnois pas le droit d'imposer à personne le roi que j'aurois choisi. Monarque pour monarque, Henri de Béarn me paroissoit préférable pour l'ordre et la liberté de la France. J'ai donc donné ma voix à Henri V, comme mon voisin de droite a pu choisir Louis-Philippe I<sup>er</sup>, mon voisin de gauche Napoléon II, mon voisin en face la République.

Il y a des hommes qui, après avoir prêté serment à la République une et indivisible, au Directoire en cinq personnes, au Consulat en trois, à l'Empire en une seule, à la première Restauration, à l'Acte additionnel, aux Constitutions de l'empire, à la seconde Restauration, ont encore quelque chose à prêter à Louis-Philippe: je ne suis pas si riche.

Il y a des hommes qui ont jeté leur parole sur la place de Grève, en juillet, comme ces chevriers romains qui jouent à pair ou non parmi des ruines. Ces hommes n'ont vu dans la dernière révolution qu'un coup de dé; pourvu que cette révolution dure assez pour qu'ils puissent tricher la fortune, advienne que pourra. Ils traitent de niais et de sot quiconque ne réduit pas la politique à des intérêts privés : je suis un niais et un sot.

Il y a des peureux qui auroient bien voulu ne pas jurer, mais qui se voyoient égorgés eux, leurs grands-parents, leurs petits-enfants et tous les propriétaires, s'ils n'avoient trembloté leur serment : ceci est un effet physique que je n'ai pas encore éprouvé; j'attendrai l'infirmité, et si elle m'arrive, j'aviserai.

Il y a des grands seigneurs de l'Empire unis à

leurs pensions par des liens sacrés et indissolubles, quelle que soit la main dont elles tombent : une pension est, à leurs yeux, un sacrement; elle imprime caractère comme la prêtrise et le mariage; toute tête pensionnée ne peut cesser de l'être : les pensions étant demeurées à la charge du trésor, ils sont restés à la charge du même trésor. Moi j'ai l'habitude du divorce avec la fortune; trop vieux pour elle, je l'abandonne, de peur qu'elle ne me quitte.

Il y a de hauts barons du trône et de l'autel qui n'ont point trahi les ordonnances: non! mais l'insuffisance des moyens employés pour mettre à exécution ces ordonnances a échauffé leur bile: indignés qu'on ait failli au despotisme, ils ont été chercher une autre anti-chambre. Il m'est impossible de partager leur indignation et leur demeure.

Il y a des gens de conscience qui ne sont parjures que pour être parjures, qui, cédant à la force, n'en sont pas moins pour le droit; ils pleurent sur ce pauvre Charles X, qu'ils ont d'abord entraîné à sa perte par leurs conseils, et mis ensuite à mort par leur serment; mais si jamais lui ou sa race ressuscite, ils seront des foudres de légitimité. Moi, j'ai toujours été dévot à la mort, et je suis le convoi de la vieille monarchie comme le chien du pauvre.

Enfin, il y a de loyaux chevaliers qui ont dans leur poche des dispenses d'honneur et des permissions d'infidélité: je n'en ai point.

J'étois l'homme de la restauration possible, de

la restauration avec toutes les sortes de libertés. Cette restauration m'a pris pour un ennemi; elle s'est perdue : je dois subir son sort. Irai-je attacher quelques années qui me restent à une fortune nouvelle, comme ces bas de robes que les femmes traînent de cours en cours, et sur lesquels tout le monde peut marcher? A la tête des jeunes générations, je serois suspect; derrière elles, ce n'est pas ma place. Je sens très bien qu'aucune de mes facultés n'a vieilli; mieux que jamais je comprends mon siècle; je pénètre plus hardiment dans l'avenir que personne; mais la nécessité a prononcé: finir sa vie à propos est une condition nécessaire de l'homme public.

Je dois, en terminant, prévenir une méprise qui pourroit naître dans certains esprits, de ce que je viens d'exposer.

De prétendus royalistes n'aspirent, dit-on, qu'à voir l'Europe attaquer la France. Hé bien! le jour où la France seroit envahie seroit celui qui changeroit mes devoirs. Je ne veux tromper personne; je ne trahirai pas plus ma patrie que mes serments. Royalistes, s'il en existe de tels, qui appelez de vos vœux les baionnettes ennemies, ne vous abusez pas sur mes sentiments; reprenez contre moi votre haine et vos calomnies; je reste un renégat pour vous; un abime sans fond nous sépare. Aujourd'hui je sacrifierois ma vie à l'enfant du malheur; demain, si mes paroles avoient quelque puissance, je les emploierois à rallier les François contre l'étranger qui rapporteroit Henri V dans ses bras.

Si j'avois l'honneur de faire encore partie de la Chambre des pairs, j'aurois dit à la tribune de cette Chambre ce que je dis dans cette brochure, sauf ce qui est relatif au serment, car sous ce rapport ma position n'eût plus été la même. Ma voix sera peut-être importune; mais que l'on se console: on l'entend pour la dernière fois dans les affaires politiques, toutes choses demeurant comme elles sont. Prêt à aller mourir sur une terre étrangère, je voudrois qu'il n'y eût plus d'autre François exilé que moi; je voudrois que la proposition de bannissement ne fût pas adoptée : c'est en faveur de quelques têtes qu'on veut proscrire que je publie mon opinion. Au mois d'août, je demandois pour le duc de Bordeaux une couronne; je ne sollicite aujourd'hui pour lui que l'espérance d'un tombeau dans sa patrie : est-ce trop?



### NOTES.

Qu'il me soit permis de me citer, puisqu'on me met dans le cas de la défense personnelle. Qui a défendu la Charte plus que moi '? Qui a montré plus que moi d'opposition à la domination étrangère?

Je disois, dans mon Rapport sur l'état de la France, fait au roi dans son conseil, à Gand, le 12 mai 1815:

«Sire, je sens trop combien tout ce que je viens de dire « est déchirant pour votre cœur. Nous partageons dans ce amoment votre royale tristesse. Il n'y a pas un de vos a conseillers et de vos ministres qui ne donnât sa vie pour a prévenir l'invasion de la France. Sire, vous êtes François. «nous sommes François! Sensibles à l'honneur de notre «patrie, fiers de la gloire de nos armes, admirateurs du «courage de nos soldats, nous voudrions, au milieu de «leurs bataillons, verser jusqu'à la dernière goutte de «notre sang pour les ramener à leur devoir, ou pour par-«tager avec eux des triomphes légitimes. Nous ne voyons «qu'avec la plus profonde douleur les maux prêts à fondre «sur notre pays; nous ne pouvons nous dissimuler que la «France ne soit dans le plus imminent danger : Dieu res-« saisit le fléau qu'avoient laissé tomber vos mains pater-«nelles; et il est à craindre que la rigueur de sa justice ne « passe la grandeur de votre miséricorde! Ah, sire! à la avoix de votre majesté, les étrangers respectant le des-«cendant des rois, l'héritier de la bonne foi de saint « Louis et de Louis XII, sortirent de la France! mais si les a factieux qui oppriment vos sujets prolongeoient leur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez les Réfezions politiques, la Monarchie selon la Charte. Dans le Génie du Christianume même je parle avec admiration du gouvernement représentatif.

«règne, si vos sujets trop abattus ne faisoient rien pour «s'en délivrer, vous ne pourriez pas toujours suspendre les «calamités qu'entraîne la présence des armées. Du moins «votre royale sollicitude s'est déjà assurée, par des traités, «qu'on respectera l'intégrité du territoire françois, qu'on «ne fera la guerre qu'à un seul homme.»

Je disois, le 2 juin de la même année, à Gand, à propos de la déclaration du congrès:

«Il est impossible de conquérir la France. Les Espagnols, «les Portugais, les Russes, les Prussiens, les Allemands «ont prouvé, et les François auroient prouvé à leur tour «qu'on ne subjugue point un peuple qui combat pour son «nom et son indépendance.»

Si l'on remarque que ces passages étoient écrits et publiés au milieu même de l'armée confédérée, cette circonstance ajoutera peut-être quelque force aux sentiments qu'ils expriment.

J'écrivois au mois d'août 1816, dans la Monarchie selon la Charte, en traitant de la politique extérieure:

«Qui auroit jamais imaginé que des François, pour «conserver de misérables places, pour faire triompher les «principes de la révolution, pour amener la destruction de «la légitimité iroient jusqu'à s'appuyer sur des autorités «autres que celles de la patrie, jusqu'à menacer ceux qui «ne pensent pas comme eux de forces qui, grâce au ciel, ne «sont pas entre leurs mains?

«Mais vous qui nous assurez, les yeux brillants de joie, «que les étrangers veulent vos systèmes (ce que je ne «crois pas du tout), vous qui semblez mettre vos nobles «opinions sous la protection des baionnettes européennes, «ne reprochiez-vous pas aux royalistes de revenir dans «les bagages des alliés?... Que sont donc devenus ces «sentiments héroïques? François si fiers, si sensibles à «l'honneur, c'est vous-mêmes qui cherchez aujourd'hui à «me persuader qu'on vous permet tels sentiments, ou qu'on vous commande telle opinion. Vous ne mouriez pas de

ahonte lorsque vous proclamiez pendant la session qu'un «ambassadeur vouloit absolument que le projet du minis-«tère passat, que la proposition des Chambres fût rejetée. « Vous voulez que je vous croie quand vous venez me dire aujourd'hui (ce qui n'est sûrement qu'une odieuse calomanie) qu'un ministre françois a passé trois heures avec un a ministre étranger pour aviser un moyen de dissoudre la «Chambre des députés? Vous racontez confidemment « qu'on a communiqué une ordonnance à un agent diplo-«matique, et qu'il l'a fort approuvée: et ce sont là des a sujets d'exaltation et de triomphe pour vous. Quel est le aplus François de nous deux, de vous qui m'entretenez des «étrangers quand vous me parlez des lois de ma patrie, « de moi qui ai dit à la Chambre des pairs les paroles que aje répète ici : Je dois sans doute au sang françois qui coule adans mes veines cette impatience que j'éprouve, quand pour a déterminer mon suffrage on me parle d'opinions placées hors ude ma patrie; et si l'Europe civilisée vouloit m'imposer la « Charte; j'irois vivre à Constantinople..... «Et comment les mauvais François qui soutiennent leurs « sentiments par une si làche ressource ne s'aperçoivent-ils «pas qu'ils vont directement contre leur but? Ils connoisesent bien peu l'esprit de la nation. S'il étoit vrai qu'il y «eût du danger dans les opinions royalistes, vous verriez « par cette raison même toute la France s'y préc piter. Un «François passe toujours du côté du péril, parce qu'il est «sûr d'y trouver la gloire.

«Ce n'est pas en se mettant sous les pieds d'un maître equ'on se fait respecter; une conduite noble est sans danger. Tenez fidèlement vos traités; payez ce que vous «devez; donnez, s'il le faut, votre dernier écu, vendez «votre dernier morceau de terre, la dernière dépouille de «vos enfants, pour payer les dettes de l'État; le reste est «à vous; vous êtes nus, mais vous êtes libres.

«Éloignons de vaines terreurs; les princes de l'Europe

Je prononçois à la tribune de la Chambre des pairs, le 2 mars de cette année, ces paroles tirées de mon Opinion sur le projet de loi relatif au recrutement de l'armée :

«Sans doute, quiconque a une goutte de sang françois «dans les veines doit désirer de toute la force de son àme, « doit être prêt à acheter, par tous les sacrifices, l'affran« chissement de son pays : nos cœurs palpiteront de joie « quand le drapeau blanc flottera seul sur toutes les cités « de la France. Mais, rendus au premier des biens pour un « peuple, à un bien sans lequel il n'y en a point d'autres, à la « dignité de notre indépendance, nous n'en aurons pas « moins à guérir les plaies qu'un faux système nous a « faites. »

Il est impossible de tenir le lecteur au courant de toutes les prévarications comme de toutes les niaiseries de la censure. Un journal, dans une annonce des Œuvres de M. Désaugiers, avoit dit qu'il étoit le plus gai et le plus spirituel de nos chansonniers; la censure a biffé cette phrase, parce qu'un chansonnier est aujourd'hui censeur.

Un autre journal avoit cité un mauvais couplet de ce même censeur : aussitôt le couplet est retranché, et sans blanc.

Un ancien article d'un autre censeur, naguère opposant au ministère, avoit été oublié dans un carton d'un journal indépendant; cet article oublié est présenté malicieusement à la censure: le père reconnoît son enfant et l'étouffe. La censure a aussi ses Brutus. M. Charles Dupin avoit adressé à un excellent journal littéraire un morceau qu'il a fait depuis imprimer à part, et qui s'intitule Hommage aux habitants de la France méridionale; l'article entier a été retranché sans qu'on puisse deviner pourquoi, sinon que M. Dupin invite les habitants de la France méridionale à apprendre à lire, et qu'il cite malencontreusement deux pairs de France.

Voilà un échantillon des niaiseries de la censure : on peut en avoir beaucoup d'autres dans un écrit piquant intitulé : Lettres de la Girafe au pacha d'Égypte. Voici maintenant ce que nos voisins pensent de cette censure ; les journaux ne nous le diront pas.

Il me semble inutile de répéter ici l'article du Courrier anglois cité dans ma brochure sur le rétablissement de la censure, et l'article du Times, cité par l'auteur de la Lettre de la Girafe au Pacha d'Égypte.

Je reçois à l'instant d'un de mes nobles collègues les pièces suivantes, que je m'empresse de mettre sous les yeux du public.

#### A M. le rédacteur de

#### « Monsieur,

«Permettez-moi de me servir de votre journal pour «exprimer ma profonde et sensible reconnoissance des «nombreux témoignages d'estime et d'amitié que j'ai reçus «de mes honorables frères d'armes de l'ancienne garde «nationale parisienne. Étant dans l'impossibilité de répon- «dre aux lettres multipliées et aux marques de bienveil- «lance dont chaque jour ils daignent m'honorer, depuis « l'opinion que j'ai prononcée le 19 juin à la tribune de la « Chambre des pairs, souffrez, monsieur, que je leur « adresse ici les remerciments et l'hommage des senti-

«ments que leur approbation m'inspire, et que je les «supplie de croire que mon dévouement et ma reconnois-«sance égalent mon respectueux attachement et mon ad-«miration pour cet illustre corps, dont la patrie garde le «souvenir avec gloire et douleur.

«Agréez, monsieur, l'assurance de mes sentiments et de «ma considération très distinguée,

«LE DUC DE CHOISEUL.»

Paris, le 7 juillet 1827.

M. Armand Bertin, par une lettre en date du 8 juillet, apprend à M. le duc de Choiseul que la lettre ci-dessus a été rayée à la censure dans le Journal des Débats.

## Lettre de M. le duc de Choiseul à M. le vicomte de Bonald.

#### « Monsieur LE Vicomte,

« Pair de France, vous avez accepté des fonctions dans « le comité supérieur de la censure; permettez-moi, comme « votre collègue à la Chambre des pairs, d'avoir l'honneur « de vous consulter sur un fait qui m'est personnel.

«Je dois d'abord avoir celui de vous informer que, despuis le licenciement de la garde nationale parisienne, «j'ai reçu, après mon discours du 19 juin à la Chambre «haute, une multitude de lettres et de témoignages de «reconnoissance de la part des personnes que j'ai eu «l'honneur long-temps de commander.

«Ne pouvant répondre à chacune d'elles en particulier, aj'ai adressé avant-hier la lettre dont copie est ci-jointe, a MM. les rédacteurs des Débats, du Courrier et du Consattutionnel.

«J'apprends à l'instant que ma lettre a été biffée et son «insertion refusée à la censure.

MÉLANGES HISTOR.

«Sans entrer ici dans la discussion des droits d'un pair «et des supériorités de la censure, discussion qui pourra «trouver sa place ailleurs, j'ai eru devoir d'abord m'adres-«ser à vous, monsieur le vicomte, pour vous prier de faire «cesser ce scandale, bien persuadé que le sentiment de «votre dignité et celui des convenances vous engageront «à donner les ordres nécessaires, ordres que je réclame «comme pair de France et comme citoyen françois.

«Agréez, monsieur le vicomte, l'assurance de ma hante «considération.

« LE DUC DE CHOISEUL. »

Paris, le 9 juillet 1827.

## Réponse de M. le vicomte de Bonald à M. le duc de Choiseul.

« Monsieur Le Duc,

«Je mettrai sous les yeux du conseil la lettre que vous «m'avez fait l'honneur de m'écrire, et la réclamation «qu'elle contient, et j'aurai celui de vous faire part de sa «décision.

«Agréez, monsieur le duc, l'assurance de ma haute «considération,

«LE VICONTE DE BONALD.»

Paris, 9 juillet 1827.

Le lendemain ou surlendemain de la réponse ci-dessus de M. de Bonald à M. le duc de Choiseul, la censure effaça l'article ci-après qui avoit été inséré dans le Constitutionnel:

«M. le duc de Choiseul a écrit, comme pair de France, à M. de Bonald, son collègue et président de la commission de censure, pour se plaindre du refus fait par la censure de laisser insérer une lettre qu'il a adressée au Cons-

titutionnel, relativement à la garde nationale parisienne. M. de Choiseul insiste sur tout ce qu'a d'étrange l'interdiction faite à un pair de France de la presse périodique pour manifester des sentiments qui n'ont rien que d'honorable et de patriotique.»

Enfin, le 15 juillet, M. le duc de Choiseul reçut la lettre suivante de M. le vicomte de Bonald:

Paris, le 14 juillet 1827.

« Monsieur Le Duc,

« Le conseil de surveillance de la censure, vu la lettre « que vous avez fait à son président l'honneur de lui écrire, « et dans laquelle Votre Seigneurie réclame contre la radia-« tion faite par le bureau de censure de sa lettre à messieurs « de la ci-devant garde nationale parisienne, envoyée aux « journaux des Débats, du Courrier et du Constitutionnel,

«Arrête à l'unanimité que le jugement du bureau de «censure est maintenu, et charge son président de le «communiquer à Votre Seigneurie.

«Agréez, monsieur le duc, l'assurance de ma haute

Le président du conseil de surveillance de la censure, «Le VICOMTE DE BONALD, pair de France, «A M. le duc de Choiseul, pair de France.»

Réponse de M. le duc de Choiseul à M. le vicomte de Bonald.

Paris, 15 juillet 1827.

« Monsieur Le Vicomte.

«Je reçois la lettre que vous m'avez fait l'honneur de «m'écrire, comme président du conseil de surveillance de «la censure. « Vous m'y annoncez la confirmation à l'unanimité du ju-« gement du bureau de censure, sans m'en faire connoître un « seul motif.

«L'inconvenance de cette forme est la suite naturelle de «celle du premier procédé.

«Ne pouvant, comme pair de France, reconnoître un atribunal dans un bureau de censure, ne pouvant me souamettre à d'autres jugements que ceux de la cour des pairs dans les cas extraordinaires, et dans les cas ordinaires que ceux des tribunaux, il est de mon devoir de ne point alaisser avilir notre haute dignité et de protester contre cette coupable violation de nos droîts.

«Agréez, monsieur le vicomte, l'assurance de ma haute «considération.

«LE DUC DE CHOISEUL, pair de France.»

Il faut espérer que tant de scandale finira avec la censure, et qu'on ne s'obstinera pas à prolonger un état de choses si révoltant.

FIN DES MÉLANGES HISTORIQUES.

# TABLE DES MATIÈRES

#### CONTENUES DANS CE VOLUME.

| PRÈVACE                                                                                              | 3<br>7<br>9 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PREMIÈRE PARTIE.                                                                                     |             |
| LIVRE PREMIER.                                                                                       |             |
| CHAPITRE PREMIER. Exposition                                                                         | 11          |
| CHAP. II. Des Bourbons                                                                               | 13          |
| CHAP. III. Grandeur de la maison de France                                                           | 14          |
| CHAP. 1V. Naissance et enfance de monseigneur le duc de Berry.                                       | 16          |
| CHAP. V. Traits de l'enfance du prince                                                               | 18          |
| CHAP. VI. Emigration de monseigneur le duc d'Angoulême et                                            |             |
| de monseigneur le duc de Berry                                                                       | 20<br>21    |
| Chap, vii. Monseigneur le duc de Derry & Lurin                                                       | ZI          |
| Chap. viii. Départ de monseigneur le duc d'Angoulême et de                                           | 23          |
| monseigneur le duc de Berry pour l'armée des princes                                                 | Zo          |
| Chap. ix. Retraite de Champagne. Le prince achève son éduca-                                         | 25          |
| tion militaire, et va rejoindre l'armée de Condé                                                     | 23          |
| CHAP. X. Armée de Condé                                                                              | 29          |
| CHAP. XII. Suite du précédent. Bravoure du prince. Sa répara-                                        | 20          |
| tion covers up officier                                                                              | 21          |
| tion envers un officier                                                                              | 33          |
| Chap. xiv. Le roi à l'armée de Condé                                                                 | 35          |
| CHAP. XV. Repos momentané des émigrés et de monseigneur le                                           | 00          |
| duc de Berry. Les observations de ce prince sur l'Allemagne.                                         | 37          |
| CEAR TWO I estre de monecioneur le due de Revert à monecie                                           |             |
| CHAP. XVI. Lettre de monseigneur le duc de Berry à monsei-                                           |             |
| gneur le prince de Condé. L'armée de Condé se retire en Po-<br>logne. Adieux du prince à cette armée | 39          |
| logue. Adieux du prince a cette armee                                                                | 00          |
| LIVRE SECOND.                                                                                        |             |
| MITTEL SECOND                                                                                        |             |
| CHAPITAR PREMIER. Monseigneur le duc de Berry rejoint l'ar-                                          |             |
| mée de Volhinie. Hospitalité des Polonois. Le prince organise                                        |             |
| le régiment noble à cheval                                                                           | 42          |
| CHAP II. L'armée de Condé se met en marche pour rejoindre les                                        |             |
| troupes alliées. Mariage de son altesse royale MADANE et de                                          |             |
| monseigneur le duc d'Angoulême                                                                       | 44          |
| monseigneur le duc d'Angoulême                                                                       |             |
| avec l'armée. Combat. Retraite                                                                       | 48          |
| #                                                                                                    |             |

358 TABLE

| CHAP. 1V. Projet de mariage entre monseigneur le duc de Berry et la princesse Christine de Naples. Le prince va en Italie. P. CHAP. V. Voyage du prince à Rome                                                                     | 50<br>52<br>53<br>56<br>60 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| LIVRE TROISIÈME.                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| CHAPITRE PRENIER. Embarras de monseigneur le duc de Berry en Allemagne. Ses lettres                                                                                                                                                | 62<br>66<br>70<br>73       |
| Séjeur du prince dans cette fle                                                                                                                                                                                                    | 45                         |
| SECONDE PARTIE.                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| LIVRE PREMIER.                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| CHAPITRE PREMIER. Arrivée de monseigneur le duc de Berry en France. Voyage de Cherbourg à Paris                                                                                                                                    | 87<br>91<br>93<br>95       |
| le collége électoral de Lille                                                                                                                                                                                                      | 100                        |
| et à Toulon CHAP. IX. Suite des lettres. Madame la dichesse de Berry quitte Marseille, et continue à parler de la France à mesure qu'elle s'approche de Fontainebleau CHAP. X. Madame la duchesse de Berry arrive à Fontainebleau. | 110                        |
| Gélébration du mariage à Paris                                                                                                                                                                                                     | 111                        |
| de pied et du piqueur. Pension de M. de Provenchère<br>Chap, xu. Suite de la vie privée. Charité du prince                                                                                                                         | 111                        |
| CHAP. XIII. Suite de la vie privée Diverses aventures                                                                                                                                                                              | 120                        |

| DES MATIÈRES.                                                                                                                                                                            | 359        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CHAP. XIV. Suite des aventures                                                                                                                                                           | 122<br>125 |
| enfants. Fatalité des nombres                                                                                                                                                            | 127        |
| comparés à ceux de Henri IV                                                                                                                                                              | 129        |
| LIVRE SECOND.                                                                                                                                                                            |            |
| CHAPITRE PREMIER. Monseigneur le duc de Berry est blessé à                                                                                                                               | 400        |
| l'Opéra                                                                                                                                                                                  | 132<br>135 |
| monseigneur le duc d'Angoulème, de Madane et de Mon-<br>sixus. Second pansement de la blessure                                                                                           | 137        |
| Chap. 1v. Diverses paroles du prince. Il annonce la grossesse<br>de madame la duchesse de Berry. Le prince avoue une faute.<br>Chap. v. Le prince fait une confession publique et reçoit | 141        |
| l'extrême-oction. Diverses paroles du prince                                                                                                                                             | 145        |
| assassin                                                                                                                                                                                 | 149        |
| du prince                                                                                                                                                                                | 151        |
| pelles ardentes au Louvre et à Saint-Denis                                                                                                                                               | 156        |
| chesse de Berry                                                                                                                                                                          | 160        |
| à Rosny                                                                                                                                                                                  | 163<br>168 |
| PIÈCES JUSTIFICATIVES DES MÉMOIRES.                                                                                                                                                      |            |
| Lettre de Monsieur (depuis Louis XVIII) à MM. les officiers, sous-officiers, grenadiers et soldats du régiment irlandois de                                                              |            |
| Berwick Fragments des Mémoires de la maison de Condé                                                                                                                                     | 173<br>174 |
| Lettre de Monsisus (régent du royaume) au duc de Bourbon.<br>Lettre de Monsisus (régent du royaume) à monseigneur le duc                                                                 | 177        |
| d'Enghien.  Lettre de Mossisus, comte d'Artois, à monseigneur le prince                                                                                                                  | ib.        |
| de Condé<br>Lettre du roi Louis XVIII à monseigneur le prince de Condé                                                                                                                   | 178        |
| Ordre du jour du roi Louis XVIII à monseigneur le prince de Condé                                                                                                                        | 180<br>181 |
| Lettre de monseigneur le duc d'Angoulême à monseigneur le                                                                                                                                |            |
| prince de CondéLettre de monseigneur le duc de Berry à monseigneur le prince                                                                                                             | 182        |
| de Condé                                                                                                                                                                                 | 183        |
| Lettre du roi à monseigneur le prince de Condé<br>Lettre de monseigneur le duc de Berry à monseigneur le prince                                                                          | 184        |
| de Condé                                                                                                                                                                                 | 186        |

### 360 TABLE DES MATIÈRES.

| Lettre de monseigneur le duc de Berry à M. Acton, ministre de S. M. le roi des Deux-Siciles | 187<br>189<br>190<br>191<br>192<br>193 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <del></del>                                                                                 |                                        |
| Le roi est mort : vive le roi !                                                             | 201<br>221                             |
| Ce que la Vendée a fait pour la monarchie                                                   | 221                                    |
| Ce que la Vendée a souffert pour la monarchie                                               | 262                                    |
| Ce que les ministres du roi ont fait pour la Vendée                                         | 272                                    |
| Notices nécrologiques.,                                                                     | 293                                    |
| De la restauration et de la monarchie élective. (Mars 1831)                                 | 315                                    |
| Notes.                                                                                      | 348                                    |

FIN DE LA TABLE.

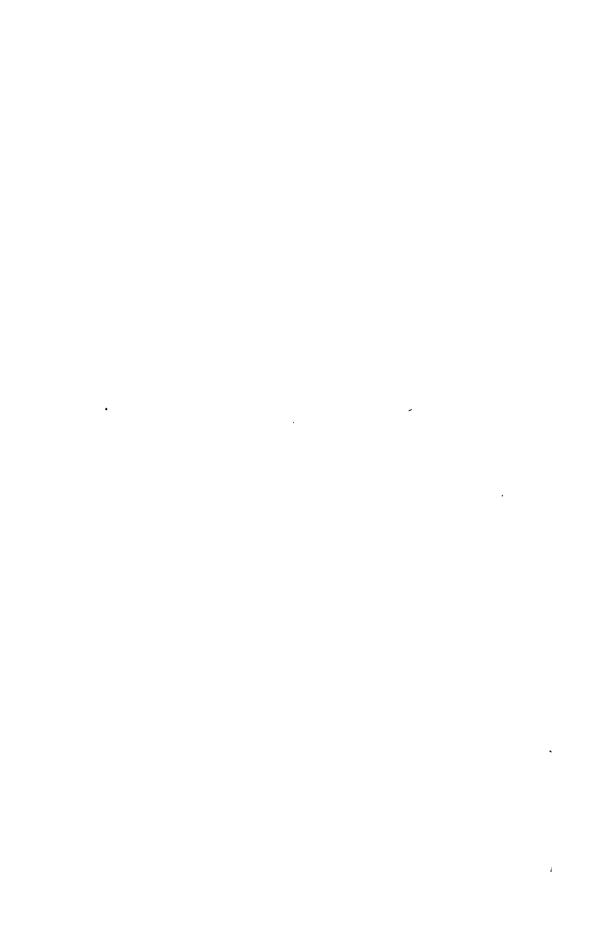

|  |  |   |  | ; |  |
|--|--|---|--|---|--|
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  | , |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   |  |

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
| • | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

|  | - |   |
|--|---|---|
|  |   | : |
|  |   |   |
|  |   | 1 |
|  |   | ! |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |





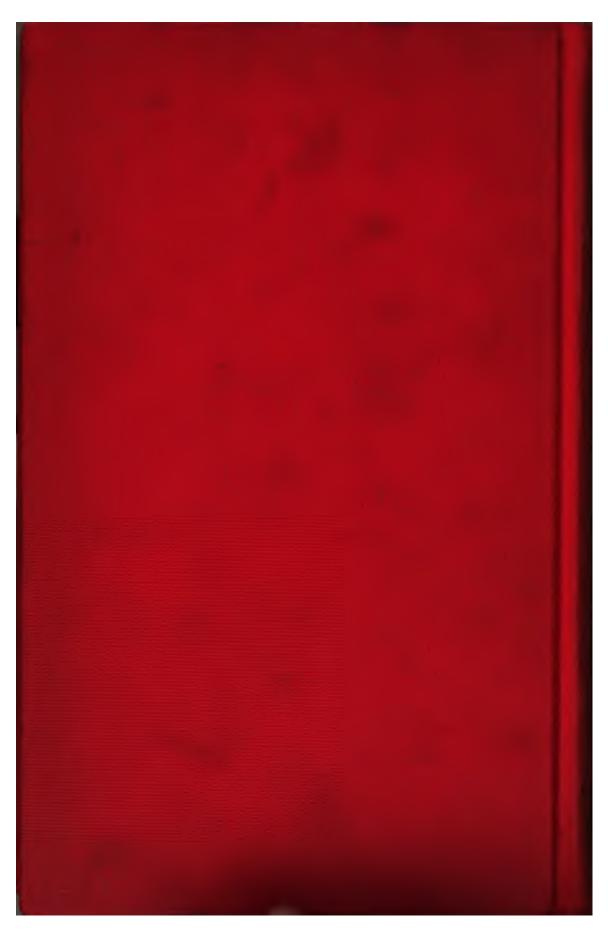